

# **DERNIÈRE ÉDITION 3**

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - Nº 13828 - 4,50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

**VENDREDI 14 JUILLET 1989** 

Les cérémonies du Bicentenaire de la Révolution et le sommet des sept pays industrialisés

# M. Mitterrand veut exalter le « message » de la France

# Cory Aquino, la démocratie, la dette

vent à Paris à l'occasion du re et du esommets de l'Arche. Si M= Thatcher voit rvec mépris dans la Révolution nise le « langage des com-stes », la présidente des hilippines, M= Corazon Aquino, le premier ministre pakista ais, Mª Benazir Bhutto, qui ont contribué à leur manière à rétablir la démocratie dans leurs pays, accordent une importance particulière à 1789 et à la Déclaration des droits de l'homme.

M= Bhutto avait vu son père ndu par un dictateur militaire, M<sup>m.</sup> Aquino a perdu son mari, assessiné sur l'ordre d'un dictateur civil aujourd'hui à l'agonie. Toutes deux savent que si les rands principes restant souvent ettre morte et sont difficiles es - surtout dans des pays qui souffrent de la faim et du poids de la dette, - ils meurent un idéal imprescriptible. Sans cet espoir, n'en láplaise à la « Dame de fer », ces deux femmes courageuses ne seraient l'une qu'une orpheil l'autre qu'une vouve.

rand, abordé cette question de la dette qui écrase tant de pays du tiers-monde. Un bujet au pro-gramme des Sept. Le président de la République veut en réduire le poids, Le Japon arrive à Paris auriolé de son image de premier fournisseur d'aide et soucieux de faire oublier les frasques de son

M<sup>--</sup> Aquino quittera Paris vendradi avec 350 millions de francs d'aide accompagnée de la pro-messe que celle-ci sera augmentée « de façon sensible ».

Malhoureusement, si les efforts de « Cory» ont redonné aux Philippines une mellieure image que celle d'une caverne d'Ali Baba dans laquelle la familie Mercos accumulait des trésors arrachés à une population dont plus de la moitié vit dans la misère, les problèmes n'en sont pas réglés pour autant. Bon élève du FMI. Manille bénéficie de facilités des organisations interpationales. Mais la pauvreté continue de gagner du terrain, avec son cortège d'inégalités, de corruption et d'horreurs, comme cette prostitution enfantine qui sévit dans les quartiers chauds

La question des droits de l'homme continue elle aussi de ternir l'image du régime. Certes, personne ne peut douter de la profonde sincérité de M- Aquino. Mais l'armée et surtout les groupes paramilitaires, souvent incontrôlables, ont commis de multiples exactions et massacres dans la lutte menée contre l'insurrection communiste elle aussi sanguinaire - et les bavures sèment la mort et le désespoir dans de nombreux villages. Au point que les évêques philippins, renvoyant les tortionnaires dos à dos, viennent de réclamer des pourpariers pour mettre fin à la violence qui déchire l'archicel.



M. Mitterrand entend mettre à profit le Bicentenaire de la Révolution et le sommet des sept pays les plus industrialisés pour exalter « l'histoire » et « le message » de la France. C'est ce qui ressort de ses déclarations faites à l'Express » (lire page 34). Tous les chefs d'Etat et de gouvernement étaient à Paris jeudi 13 juillet, et ont assisté au Trocadéro, à midi, à une cérémonie sur les droits de l'homme. Le chef de l'Etat a eu plusieurs entretiens bilatéraux, notamment avec le premier ministre de l'Inde ministre de l'Inde.

La soirée de jeudi devrait être consacrée à l'inauguration de l'Opéra-Bastille suivie d'un dîner au Musée d'Orsay. Vendredi, les chefs d'Etat

et de gouvernement assistent, le matin, au défilé militaire sur les Champs-Elysées et, le soir, à la parade de Jean-Paul Goude.

Les séances de travail des Sept auront lieu à partir de samedi à l'Arche de la Défense. Les principaux sujets à l'ordre du jour seront l'environnement, la dette, l'aide aux pays de l'Est engagés dans des réformes, la Chine et la lutte contre le terrorisme.

# De la perestroïka à l'environnement

Exception faite des grands dossiers économiques (dette, concertation monétaire, résorption des grands déséquilibres finan-ciers internationaux et poussées inflationnistes, en particulier en Grande-Bretagne), les Sept devraient, à partir de vendredi 14 juillet, se concentrer sur trois grandes questions politiques: l'évolution des pays de l'Est; la situation en Chine, et l'environ-

Parmi les pays de l'Est, ce sont la Pologne et la Hongrie qui tiendront la vedette. Le président Bush en revient, et M. Mitterrand a fait récemment une tournée Varsovie-Gdansk. Les deux présidents entendent plaider auprès de leurs collègues en faveur d'une coordination du soutien économique à apporter à ces deux pays, qui connaissent des difficultés considérables. On pariers, notamment, du rééche-lounement de la dette polossise au sein du Club de Paris et des négociations qui se

**Exécutions à Cuba** 

Le général Ochoa et trois de ses co-accusés

ont été fusillés **PAGE 34** 

Un entretien

avec M. Chevènement

Le ministre de la défense

veut améliorer les relations interarmées

PAGE 12

Amélioration de l'emploi

Trois cent mille salariés de plus.

en France, l'an dernier

PAGE 30

Le sommaire complet se trouve page 34

Le Monde

LIVRES

u Les droits de l'homme noir; La crème et le lait ou le déclin de la noblesse. □ Philosophie : vertus de l'Inde un 14 juillet. □ Religions : Ibn Arabi, le « saint des saints » ;

La traversée de la Méditerranée. 

La traversée de la Méditerranée. 

John Irving, le manipulateur. 

La chronique de Nicole Zand: Quelques très grands Russes. 

Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech: Frédéric Dard.

PAGES 15 à 21

déroulent entre les autorités de Varsovie et celles du FMI pour la mise au point d'un plan de redressement. Les autorités polonaises - et certains responsables de Solidarité - voudraient que les Sept aillent plus loin. C'est ainsi que Varsovie a fait parvenir à Paris un message dans lequel le général Jaruzelski demande une aide de plusieurs milliards de dollars aux grandes puissances occidentales. M. Lech Walesa, lors de ses entretiens avec le président Bush, a parlé, hri, de 10 milliards de dol-

Si ce langage est bien entendu par Paris, îl est reçu avec plus de réserves par les Etats-Unis, comme l'indique la modicité des aides américaines annoncées par M. Bush à Varsovie et à Budapest.

JACQUES AMALRIC. (Lire la suite page 3.)



■ La « ruche » élyséenne, page 3.

■ Le sommet de Bercy : dette et politique monétaire, par Françoise Lazare,

L'aubade au président, par Anne Chemin.

Jean-Paul Goude, lutin planétaire, par Corine Lesnes.

De cinq cents millions à sept cents millions de téléspectateurs potentiels,

■ Fastes et dépenses : la réplique de Matignon, page 34. ■ Un entretien avec Max Gallo, page 23.

# La fin de la visite du président américain

# Les attentions hongroises de M. Bush

Le président des Etats-Unis, M. George Bush, a achevé, jeudi 13 juillet, une visite officielle de deux jours à Budapest. Il est arrivé en fin découpé dans le « ridean de fer » de matinée à Paris cui il par de matinée à Paris, où il participera aux cérémonies du Bicentenaire et au sommet des Churchill, n'aurait rêvé d'un tel sept pays les plus industria- trophéc? lisés. A cette occasion, M. Bush entend proposer à ses partenaires d'engager une « action concertée » pour soutenir les réformes économiques en cours en Hongrie et en Pologne.

de notre envoyé spécial

Un bout de fil de fer barbelé frontière austro-hongroise : quel homme d'Etat occidental, depuis

Mais ce n'était pas un trophée, simplement un cadeau offert par les dirigeants communistes hongross au premier président améri-cain qui ait jamais rendu visite à leur pays, agrémenté d'une plaque pour que les choses soient encore plus claires : ce morceau de fil

barbelé « représentait, de manière palpable, la division du continent européen en deux moi-tiés. Son démantèlement à été rendu possible par la volonté du peuple hongrois en reconnaissance de la coexistence pacifique et de l'interdépendance mutuelle ».

C'est donc bien « la volonté du peuple hongrois » et non celle de l'un des deux grands qui a mis à bas cette barrière, même si le contexte international favorable est bien sûr pris en compte.

> JAN KRAUZE. (Lire la suite page 4.)

# Dans le Doubs, un forcené tue quatorze personnes

# Terreur au village

tian Dornier, un agriculteur de trente et un ans, a tué, sans mobile apparent, au fusil de chasse, quatorze personnes, dont trois enfants, et en a blessé huit autres, au cours d'une équipée meurtrière qui a duré une demi-heure. Il a été maitrisé, après une fusillade, par les gendarmes.

A Luxiol (Doubs), Chris- LUXIOL (Doubs)

Il n'auta fallu qu'une demiheurs, mercredi 12 juillet, pour que Luxiol, un petit village du Doubs ains à treme-cinq kilomètres au nord-est de Besançon, bas-cule dans la terreur. Entre 14 h 30 et 15 heures, Christian Dornier, un agriculteur de trente et un ans, brusquement saisi d'une folic meurtrière, a tué sa mère, sa sœur

et blessé son père, puis, au volant de sa voiture, il s'est mis à tirer au de notre envoyé spécial fusil de chasse sur toutes les personnes qu'il rencontrait. En entendant les détonations,

je suis sorti et j'ai aperçu un gamin avec un trou énorme au côté. J'ai couru jusqu'au jardin pour préventr ma mère et puis je suis revenu prendre un vieux fusil. Mon père était accroupi dans la maison dont la porte avait volé en éclat et il télépho-nait à la gendarmerie. J'ai vu la petite voiture de ma mère revenir et Dornier tirer encore. Par la fenêtre, je lui ai foutu une pétée dans le cou. Il s'est mis à saigner et il est reparti. Sans ça, il tuait maman. Mais Pauline, ma petite

> Ce récit de Joël Clausse, le fils aîné du maire de Luxiol, donne une juste idée de la confusion et de l'effarement qui régnèrent dans le village lorsque Christian Dornier y accomplit sa ronde

cousine de cinq ans assise à côté d'elle, était déjà morte, criblée de

<u>infernal</u>e. ROBERT BELLERET. (Lire ia state page 14)

# LE MONDE diplomatique

# Juillet 1989

# LIBERTÉ ET IMPÉRATIF DÉMOCRATIQUE

La liberté ? Soudain les projecteurs se sont braqués sur Pékin, mais le combat — si long, souvent sanglant — pour la liberté concerne tous les peuples. Claude Julieu montre comment les dirigeants, à l'Ouest et à l'Est, au Nord et au Sud, évoluent sur des volcans écol'Unest et à l'Est, au Nord et au Sud, évoluent sur des voicant éco-nomiques, sociaux, politiques, ignorant que la véritable sécurité repose sur la justice. L'impératif démocratique s'impose à tous les Etats. Les idéaux sont universels, à chaque peuple de les enraciner dans sa culture originale. Ces questions font l'objet d'analyses de Michel Morineau et Cuy Gauthier sur « République et laïcité », de Nguyen Khae Vien — à partir de l'exemple vietnamien, — de Yann Bichard — au sujet de l'Iran, — de Jean-Marie Chawier qui s'interroge sur l'avenir de la pérestrolle soviétique. Partout, l'espérance

# Également au sommaire :

- SAHEL: le Sénégal, la Mauritanie et leurs boucs émissaires, par Sophie Bessis.
- e MAGHREB: Le déservi des esprits en Maghreb, par Wolfgang
- BARMGRATION: Memocas sur le droit d'asile, par Gérard Souliez.
- AMAZONEE: Lattes pour la survie, par Suzanna Hecht.

En vente chez votre marchand de journaux

A L'ÉTRANGER: Algúna, 4,50 DA; Merce, 5 df.; Tuninia, 800 st.; Allemagna, 2 DM; Austrina, 20 sch.; Selgiqua, 30 fr.; Canada, 1,96 \$; Antilias/Récrison, 7,20 F; Cita-d'Ivoire, 425 F CFA; Danamark, 11 kr.; Espagna, 160 pas.; G.-B., 60 p.; Geber, 160 dr.; Handa, 90 p.; kulla, 1 800 L.; Libya, 0,400 DL; Limannhourg, 30 f.; Norvège, 12 kr.; Paye-Ses, 2,25 f.; Portugal, 140 esc.; Sánágal, 335 F CFA; Subda, 12,50 cs.; Salme, 1,50 £; LISA (NY), 1,50 \$; L

# Débats

# De la «révolution culturelle» aux massacres de Pékin

nporaine qui considère rétrospectivement les événements d'il y a trois ans, d'il y a dix ans, d'il y a vingt ans, est pris de vertige : c'est chaque fois la même histoire — le scénario est identique, il suffit seulement de changer les noms de quelques acteurs. Le sinistre carrousel ne mène nulle part, il tourne en rond. de plus en plus grincant et délabτέ; sa machine sanglante se contente de broyer toujours plus brutalement une population de plus en plus assoiffée de liberté.

En juin 1989, les massacres de Pékin out révolté l'opinion mondiale. Notre époque, qu'on aurait pu croire blasée en fait d'atrocités, a découvert une nouvelle sion dans l'horreur en assistant à ce spectacle apparemment inédit (1) : un gouvernement qui déclare la guerre à son peuple et qui lance une armée de meurtriers contre les foules désarmées et pacifiques de sa capitale.

#### Logique lénimiste

Ces massacres ont sidéré le monde entier, et pourtant ils n'auraient du surprendre personne. Les bouchers de Pékin seraient parfaitement en droit d'éprouver de la perplexité devant l'indignation de l'opinion internationale. Pourquoi ce sondain revirement des étrangers à leur égard? Qu'y a-t-il donc de nouveau dans ces atrocités de juin - dont les proportions sont d'ailleurs demeurées bien modestes si on les compare à tant d'autres opérations similaires effectuées précédemment par ce même

En fait, ce n'est pas la nature du régime communiste chinois qui a soudain empiré en juin; c'est seulement l'Occident qui a commencé enfin à y voir un peu plus

Bien avant de s'être emparés du pouvoir, les communistes considéraient déjà le meurtre comme une élémentaire technique politique et je parle du meurtre dans ses modalités les plus diverses : à chaud, à froid, en masse, au détail, en secret, en public, avec mise en scène ou à la sauvette, visant des contestataires pour déraciner l'opposition ou visant des innocents pour terrifier la population entière. La méthode était déjà vigoureusement appliquée vingt ans avant l'établis ment de la République dite « populaire » (les fameux massacres de Futian, par exemple, datent de 1930).

A ses débuts, le mouvement communiste chinois a été animé d'un authentique idéal révolutionnaire ; il avait soif de justice et il réussit à mobiliser la générosité et le courage d'une élite morale et spirituelle du pays entier. Mais des le départ il portait aussi en lui un germe de perversion : les communistes ont toujours pensé que l'humanité importait plus que les hommes (...).

On peut formuler bien des accusations à l'endroit des dirigeants chinois. La seule chose qu'on ne saurait leur reprocher, c'est de ne pas s'être comportés en communistes. Le fond du problème, précisément, c'est qu'ils ont agi purement et exclusivement en communistes. Les comparer à des «fascistes», c'est recourir à un bien chétif lumignon pour éclairer le tableau. On pourrait aussi bien comparer la férocité d'un tigre du Bengale à celle d'un chat de gouttière.

D'un point de vue communiste, on ne saurait même pas condamner la sottise des massacres. Non sculement ils étaient nécessaires, mais leur logique apparaît impec-

cablement léniniste. La flexibilité tactique du communisme est considérable, mais

elle est entièrement subordonnée

par SIMON LEYS (\*)

à un impératif stratégique, unique et invariable : en toute circonstance et à tout prix, il s'agit de conserver la totalité du pouvoir politique. Ce principe est absolu, il ne tolère aucune dérogation et prime toute autre considération. La banqueronte économique du pays, la mine de son crédit à l'étranger, la destruction du pres-tige national, l'anéantissement des efforts d'ouverture et de modernisation, rien de tout cela ne saurait entrer en ligne de compte, du moment que l'autorité du parti est en jeu (...).

Comme l'a remarqué Bernanos, « on ne massacre jamais que par peur ». La grande peur des mori-bonds qui gouvernent la Chine a tourné à la panique quand ils ont vu le peuple entier qui se ralliait autour des manifestants de Tienanmen, et, du jour où ceux-ci out réussi à mettre la loi martiale en échec et à faire vaciller la résolution de l'armée, leur sort fut scellé. Il fallait, par une violence sans retour, creuser un fleuve de sang entre les soldats et le peuple. Il restera à étudier ce que fut le rôle joué en coulisses par la Sécurité, pour qui on a tiré les marrons du feu ; il se pourrait bien que, en ordonnant les massacres, Deng Xiaoping, dans sa sénilité, ait luimême été manipulé par les poli-ciers qui apparaissent maintenant comme les vrais bénéficiaires de toute l'opération.

# **Une nation décervelée**

Aux violences à chaud succède maintenant la terreur à froid, bien plus redoutable encore — méthodique, impitoyable. Dans ce second stade, l'ordre se trouve apparemment rétabli, on a récuré les dernières traces de sang sur les boulevards à nouveau nets et pimpants, et déjà on voit réapparaître les premiers visiteurs étrangers, hommes d'affaires et politiciens, qui reviennent s'asseoir au banquet des assassins; pendant ce temps, dans les caves de la Sécurité, d'une balle dans la nuque, on liquide l'intelligence, la jeunesse et l'espoir de la Chine. Vingt ans après les coupes sévères de la « révolution culturelle », une fraet politiques avait réussi à se reconstituer; elle vient maintenant de s'engloutir d'un seul coup, car la police, qui, depuis long-temps, tenait toutes les têtes pensantes en observation, n'avait attendu que cette occasion pour les décapiter.

La Chine est anjourd'hui une nation décervelée. Quel peut encore être l'avenir d'un grand

question ne semble pas autrement préoccuper les policiers qui contrôlent maintenant ses destinées. Leur seul souci est d'appliquer la recette de Lémine : « Un régime qui est prêt à exercer une terreur illimitée ne saurait être renversé. » Et il ne s'agit de plus rien d'autre, en effet : la répression brute et nue ne songe même plus à se couvrir du moindre haillon d'idéologie. Ce despotisme sémile est incapable de sécréter une seule idée neuve; les édito-riaux du Quotidien du peuple en sont réduits à recycler un jargon qui date de la «révolution culturelle », et pour dénoncer l'ennemi du jour ils emploient les accusa tions mêmes dont Mao avait jadis

accablé Deng Xiaoping... Dans leur principe, les massacres de Pékin furent donc entièrement conformes à ce que l'on devait attendre du communisme chinois. En fait, l'étonnant eût été qu'ils ne se fussent par produits : cela aurait équivalu pour le gouvernement à prononcer sa propre déchéance. Ils n'innovèrent que sons un seul rapport, mais cette innovation devait avoir des répercussions énormes : de bout en bout, les atrocités se déroulèrent devant les caméras de la télévision étrangère et sous les yeux de la presse internationale. Précédemment, pour toutes les opérations de ce type, les dirigeants communistes avaient toujours eu soin d'observer à l'égard des témoins extérieurs le principe traditionnel qui préconise de « battre le chien derrière une porte close >

(guan men da gou) (...). Ce prodigieux impact de la télévision a du reste-quelque chose qui effraie. Pour des millions de téléspectateurs, les événements qui apparaissent sur l'écran prennent chair et réalité, ils bouleversent l'opinion mondiale, ils infléchissent la politique des gonvernements démocratiques, mais inversement aussi tout ce qui échappe à l'œil des caméras paraît oblitéré du réel, ou voué à végéter dans les limbes de la conscience, sans pouvoir mobiliser effectivement l'intelligence et les émotions du public. On dirait que rien de ce qui arrive hors du ment arrivé. Ainsi, par exemple, au fil des années, le communisme chinois a pu liquider un bon million de Tibétains; cels n'a jamais sérieusement affecté son prestige moral ni son crédit international.

Pourquoi? La télévision n'était pas là. La télévision n'était pas là

(°) Antenr des Habits neufs du pré-sident Mao. Ce texte, dont nous publicus de longs extraits, constituera la préface à la réédition dans le Livre de

non plus pour nous montrer les massacres de la « révolution culturelle», qui firent plus de cinq cent mille victimes : en 1968, lorsque l'armée réprima le mouvement des gardes rouges, des boucheries du type de celles qu'on vient de voir à Pékin se produisi-rent dans des dizaines de villes. Après une de ces vagues d'exécutions, les rivières de Chine méridionale étaient encombrées de tant de corps de suppliciés que, sur les plages de Hongkong, à quelque 80 milles de là, chaque matin le flot venait nous apporter de nouvelles troupes de cadavres. Pour l'essentiel, tous ces faits étaient bien connus ; les informations que j'ai rapportées dans les Habits neufs du président Mao étaient toutes dans le domaine public, aisément accessibles pour quiconque lit la presse chinoise. Dix ans après ces événements, leur réalité n'avait toujours pas vraiment pénétré dans la conscience collective - tant et si bien qu'à la mort de Mao la plupart des personnalités dirigeantes du monde démocratique occidental pouvaient encore rendre un pectueux hommage au despote défunt, en qui elles croyaient voir un « phare de la pensée humaine » (2).

# Processus de désintégration

Peu avant de mourir dans un tragique accident, le contestataire soviétique Andrei Amairik avait commencé à s'intéresser particulièrement à la politique chinoise. Lors d'une rencontre, il y a une douzaine d'années, je l'entendis formuler une observation frappante. Il estimait que la Chine était beaucoup plus avancée politiquement que l'Union soviétique. Entendez ce mot dans le sens particulier où l'on dit d'un fromage, on d'un cadavre, qu'il est « avancé ». Selon lui, le malheur de l'Union soviétique était d'avoir perdu la « révolution culturelle ». Sa victoire sur l'Allemagne nazie avait conféré à l'URSS de Staline une confiance en soi et une assurance morale qui devaient longtemps entraver toute prise de conscience plus nette des vices du système ; le régime se trouva confirmé dans ses pires erreurs, et indéfiniment différées.

En Chine, au contraire, l'effroyable catastrophe de la « révolution culturelle » a prodigieusement accéléré le processus de désintégration du communisme. Le parti a été détruit, on l'a reconstruit tant bien que mal, mais son prestige et son autorité ont été irrémédiablement discrédités. La crise de la « révolution culturelle » n'a pas seulement exposé la faillite morale et politique du régime, elle a aussi en des effets positifs : elle a créé un nonveau type de citoyens, audacieux et agressifs ; des gens de cette trempe peuvent devenir des héros ou des bandits, mais certainement le régime ne saura plus jamais les réduire à l'état de docilité passive des générations précédentes.

Les manifestations de mai 1989 ont représenté le point culminant d'une longue évolution, qui, à l'origine, fut issue de la « révolution culturelle », puis s'est expri-mée dans une série de mouvements spontanés, de plus en plus vastes et de plus en plus significatifs (...).

Mais, par un cruel paradoxe, alors que l'élite de la jeunesse chinoise parvenait à dépouiller et dépasser cette « révolution culturelle » qui lui avait donné le jour, Deng Xiaoping et ses collègues, eux, après en avoir été les victimes, en sont restés définitivement prisonniers. Ils redoutent et harssent la « révolution culturelle », mais en même temps ils en ont conservé le langage et les mœurs, comme le montre le massacre de Pékin avec ses séquelles de délation, de mensonge et de terreur.

La férocité avec laquelle ils ont écrasé les jeunes manifestants de Pékin ne s'explique pas seulement par le souvenir des humiliations qu'ils avaient sabies aux mains des gardes rouges. Comment aurait-on pu confondre les foules pacifiques et souriantes de mai 1989 avec les hordes fanatisées de 1967 ? Qu'y a-t-il de commun entre la jennesse rebelle qui avait réussi à les désarçonner il y a vingt ans et les démocrates non violents d'anjourd'hui? An-delà de cette métamorphose d'une génération à l'autre, ce que Deng et ses acolytes ont confusément pressenti - et que leur aveugle obstination n'a fait que précipiter,

- c'est l'irrésistible surgissement du grand ras de marée qui va demain les balayer, eux et les derniers débris du communisme

(1) En fait, il n'est hélas pas nouvean – ni en Chine, comme je m'efforce de le montrer ici, ni ailleurs dans le monde. Mais qui se souvient escore des massacres de Hama, en Syrie, où le président Assad tua 25 000 de ses concitoyens en 1982 ? Pent-être n'a-t-on pas vraiment oublié la façon dont, l'an vraiment cubifé la façon dont, l'an passé, le gouvernement irakien entreprit d'anéantir des villages de sa minorité kurde au moyen de gaz et d'armes chimiques – pourtant, la scale réaction de Washington fut de doubler les crédits d'exportation accordés à l'Irak, cependant que la France, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretzgne maintenaient leurs relations amicales avec Bagdad.

(2) L'expression, on s'en souvient, était de M. Valény Giscard d'Estaing. Notez que ce n'est même pas ce qu'on a dit de miss bête à l'époque.

# Le Monde

7. RUE DES ITALIENS. **75427 PARIS CEDEX 09** 

Edité par la SARL le Monde

André Foutaine, directeur de la publication

Anciens directeurs :

Tél. : (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81



Hubert Benre-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620 000 F

Principeux associés de la société : Société civile

Les Rédacteurs du Monde

Société anonyme des lecteurs du Mande Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondates Administrateur général :

Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapaz LM



Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au [1] 42-47-99-61.

| BP 50709 1 |         | NNEME<br>S CEDEX 0 |         | 42-47-98-7 |
|------------|---------|--------------------|---------|------------|
| TARIF      | FRANCE  | BENELUX            | SUISSE  | AUTRES PAY |
| 3 mols     | _ 365 F | 399 F              | 504 F   | 700 F      |
| 6 mais     | 720 F   | 762 F              | 972 F   | 1 400 F    |
| 9 zaois    | 1 030 F | 1 089 F            | 1 404 F | 2 040 F    |
| 1 am       | 1 300 F | 1 380 F            | 1 808 F | 2 650 F    |

Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: pour tous renseignements tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à for-nuler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande

| BULLETIN                              |          |            |        |
|---------------------------------------|----------|------------|--------|
| Durée choisie : 3 mois 🔲              | 6 mois 📙 | 9 mois 📙   | 1 an 📙 |
| Nom :                                 | Préno    | m :        |        |
| Nom :                                 |          |            |        |
|                                       | Code     | postal : _ |        |
| Localité ·                            |          | _ Pavs :   |        |
| Veuilles mais l'abligames d'Acriss to |          | •          | _      |

#### pays en voie de modernisation après une pareille lobotomie ? La poche, en septembre.

ES élections du 18 juin ontelies vraiment révélé le grand changement des partis français qu'on souligne un peu partout ? Que survienne une dissolution, et les législatives replacersient les choses dans l'ordre habituel. La loi d'airain du scrutin majoritaire reformerait des alliances bipolaires, et le couple Mitterrand-Rocard remporterait sans doute la victoire. Ce n'est pas le système de partis qui a changé, mais le mode de scrutin. La proportionnelle nationale per-met toutes les fantaisies, surtout dans des élections européennes dont les citoyens pensent qu'elles n'auront pas d'influence sur leur sort. Ils se laissent donc aller à leurs préférences sentimentales, sans se soucier des conséquences.

Le principe de plaisir l'emporte sur le principe de réalité. Waechter et Le Pen le savent bien, qui réclament à cor et à cri le retour à la proportionnelle. Ils n'ont aucune chance de l'obtenir, à moins que les socialistes ne soient gagnés par une folie suicidaire. On peut penser que le prési-dent de la République ne leur per-mettrait pas de s'y abandonner. Après s'être appliqué depuis huit ans à fortifier le régime établi par le général de Gaulle, François Mitterrand ne va pas le détruire, et replonger la nation dans les assemblées sans majorité de la troisième et de la quatrième

Les vertèbres molles par MAURICE DUVERGER répartiraient suivant les suffrages obtenus le 18 juin dernier ?

**FRANCE** 

Certes, le gouvernement ne peut négliger le succès remporté ce jour-là par les écologistes et les néofascistes. Il correspond à des inquiétudes dont la proportionnelle a permis l'expression. On ne saurait se borner à les étouffer par le mécanisme majoritaire. Elles obligent à répondre en éduquant les citoyens sur les dangers du racisme et en imposant le respect de la nature et de l'environne-ment. L'alliance que Pierre Man-roy propose aux Verts leur ouvre la scule voie d'accès au Parlement et au gouvernement. Cela pourrait compenser la désagrégation du Parti communiste, qui devient le principal facteur d'affaiblisse-

ment de la gauche. Quand la liste du Parti socialiste atteignait en 1979 à pen près le même niveau qu'aujourd'hui (23,5 %), le PC réunissait de son côté 20,5 % des suffrages, dont il a perdu les deux tiers. Le PS pourrait les récupérer s'il ne traversait pas une crise grave depuis que l'artisan de sa renaissance a déclaré : « Il n'est pas bien qu'un seul parti gouverne » (le 22 mai 1988), ce qui a fait perdre sept points en quinze jours, entre les intentions de vote exprimées juste auparavant et les suffrages

Palais-Bourbon où les députés se latives. Elle est aggravée par la compétition des « courants », qui ressemblent à ces tribus africaines acharnées à se déchirer mutuellement plutôt que développer une œuvre commune. A cet égard, les socialistes sont aussi mal en point que la droite.

# Giscard présidentiable

Par comparaison, elle sort plutôt renforcée des europées L'effacement de Jacques Chirac, la pusillanimité des rénovateurs, l'effondrement du centre, ont remis en selle Valery Giscard d'Estaing. Il a seul maintenant l'image d'un présidentiable de l'opposition. Les autres font figure d'amateurs en face de ce grand professionnel Mais on peut douter que cela suffise à l'imposer au RPR et à l'UDF comme candidat unique au premier tour de la future bataille pour l'Elysée. Beaucoup pensent d'ailleurs que deux réuniraient ensemble plus de voix entre le Front national et les écologistes.

Pour vaincre dans une flection bipolaire, il ne faut pas seulement réunir tous les suffrages de son propre camp, mais attirer aussi une partie des citoyens situés an République. Imagine-t-on un obtenus au premier tour des légis- lors du scrutin décisif. Si Ray-peindre,

mond Barre avait été en tête du premier tour en 1988, il aurait pu gagner le second. Mais la puis-sance et l'unité du RPR en face de la faiblesse et des divisions de l'UDF ent assuré en demi-finale la victoire d'un Jacques Chirac qui n'a pas le profil paternel permettant de remporter la dernière manche. Le même scénario risque de se reproduire en 1995, même si Valéry Giscard d'Estaing, en pleine forme, prend la place de Raymond Barre. A côté de ces chefs sans armée, le parti chiraquien aligne une armée dynami-que dont le chef reste mai adapté an combat fondamental.

Dans le camp socialiste, s'affrontent une pléthore de brillaus colonels dont aucun ne semble capable de s'imposer comme général obéi. La crise des grands partis ne vient pas des tivaux éphémères que la proportionnelle fait éclore comme des champignons après la pluie. Elle vient d'un mal intérieur dont chacun peut se guérir.

Moins forts que leurs homolo-Moins torts que leurs homolo-gues européens, même au temps de la bande des quatre, ils sont devenus aujourd'hui les plus fai-bles de la Communauté, ou pres-que. La réside le défaut essentiel de la Ve République, et non dans des institutions dont le corset de fer maintient la pation debout fer maintient la nation debout, centre, qui font le succès final en malgré ses vertèbres molles qui se portant d'un côté ou de l'autre mériteraient un Dali pour les

De la perestrol

. . 🗯 🗯

. .

. .

22...

- t .

. . .

44.50

**≈**-

æ. . .

- ± ±

2771L ·

---

ة 📥 الأخدة \* <del>===</del> 2 € Tripe to ·- ÷. 

THE PERSON NAMED IN

\* \* **\*** \*

les details du plan

schulle des negoc

1. 10 医高度

اور داد

\*\* \*\*\*\*\* 4

and the second

**. . . . . .** 

To some

\* × . 1 14 - A A · ·

1997-1997

er e en proces بيستهن والمسر -

- ----

C. E. Longs

# La ruche élyséenne

La République reçoit. Le président ouvre sa table : dix-neuf chefs d'Etat et de gouvernement étrangers, les premiers arrivés à Paris, y étaient conviés à diner dès mercredi soir. Le palais présidentiel ouvre ses portes aux quatre vents et met ses salons à la disposition de ces visiteurs ; vingt-quatre entrations en tête-à-tête y suront lieu dans la journée de jeudi. Ainsi prend corps, dans la ruche ély-séenne, par ces conciliabules multiples et croisés, la grande rencontre informelle entre le Nord et le Sud qu'avaient souhaitée les autorités françaises.

M. Mitterrand avait donné le coup d'envoi mercredi en recevent successivement les présidents du Mexique, M. Carlos Salinas de Gortari, et du Bangladesh, le général Mohammad Ershad. Les sujets de ces deux entrations seront aussi vraisemblablement caux qui domineront les conversations qu'auront entre eux, pendant ces deux jours, les invités aux cérémonies du Bicentenaire, et ils figureront en bonne place dans l'ordre du jour de la réunion des sept pays les plus industrialisés qui commence ven-

Avec M. Selinas ont été évoqués en effet, dans une conversation *e très détailée »*, selon le porte-parole de l'Elysée, les problèmes de le drogue, de l'environnement et surtout de la dette. A ce propos, le président du Mexique (pays dont la dette s'élève

à 630 milliards de francs) a souligné l'importance à ses yeux des propositions faites per M. Mitterrand en septembre 1988 pour les pays à ravanu intermé-

L'entretien avec le général Ershad a porté notamment aur le projet de grands travaux visant à contenir les inondations au Bangladesh (le Monde du 13 juillet), dont les Sept devraient être saisis.

Vers 21 houres, dix-sept chefs d'Etat dont douze africains, un chef de gouvernement, M. Rajiv Gandhi, et le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, prenaient place autour de la table du conseil des ministres, dans le salon Murat de l'Elysée, où était servi le premier grand dîner du Bicentenaire : le président de la République, entre le Malien Moussa Traoré et le secrétaire général de l'ONU, faisant face au doyen des chefs d'Etat africains, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, lui-même entouré du Brésilien José Samey et du président du Bangladesh. Dans la cour de l'Elyaée pendant ce temps, mille sept cent quantre-vingt-neuf journes gens français et étrangers répétaient avec Bernard Lavilliers la chanson Blanc et noir.

La président de la République devait s'entretanir jeudi avec M. Rajiv Gendhi, M. Benazir Bhutto, M. George Bush et avec le président du Zimbabwe, M. Robert Mugaba. M. Moubarak occupera tout l'après-midi la bibliothèque de l'Elysée pour des entrations avec cinq de ses homologues ; Mas Thatcher, dans le salon Pompadour recevra le président du Mexique et le premier ministre indien ; M. Rocard, dans le salon des Portraits verra notamment M. Mugabe et Mme Bhutto, tandis que Mas Aquino recevra dans le salon rouge de l'hôtel Marigny. Vingt-quatre entretiens au total sont

Les représentants des pays en développement invités de la France aux cérémonies du Bicentenaire apprécient sans nui doute ces possibilités de rencor tres qui leur sont offertes, notamment avec les diri-geants des pays industrialisés, même si elles restent pilatérales et informelles et même si ce ne sont pas les assises Nord-Sud que réclamait M. Gandhi mercredi sur Antenne 2. « Si l'on ne peut réunir tous les pays sur des questions économiques, il sera toujours difficile de dégager des réponses », a dit notamment le premier ministre indien.

Ce rassemblement parisien suscite en outre une multitude de réections. Il y a bien sûr les mécontents, comme la presse turque, qui regrette que les dirigeants d'Ankara aient été oubliés, alors que le chef du gouvernement chypriote grec se trouve à Parls. Mais il y a sussi les appels qui arrivent à

Paris : celui de M. Julius Nyerere, ancien président tanzanien, qui demande aux dirigeants des Sept de convoquer une réunion commune avec les dirigeants des pays endettés; celui du Fonds mondial pour la nature (WWF) qui leur lance un appel pour la sauvegarde des forêts tropicales; celui des épiscopats américain et mexicain qui s'adressent au président Bush pour qu'il s'attaque au problème de la dette... M. Bush devrait être lui aussi passablement sollicité pendant ces deux jours, meis aucun programme de rencontre n'avait été rendu public avant l'arrivée du président américain, jeudi à la mi-journée, hormis son entretien avec M. Mitterrand.

D'autres messages arrivent enfin de Paris même, comme celui du « sommet des sept peuples les plus peuvres », organisé par la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples et qui se réunira samedi à la Mutualité. M. Jacque Attali, conseiller du président de la République et organisateur des cérémonies de cette semaine, a annoncé qu'il recevrait samedi en fin d'après-midi une délégation qui lui remettre les conclusions de cet autre sommet. Sont attendus à la Mutualité des représentants non officiels du Bengladesh, du Brésil, du Burkina-Faso, d'Haiti, du Mozambique et du Zaîre.

# De la perestroïka à l'environnement

(Suite de la première page.)

The state of the s

100

1177 1. Page 2

7272

\$ 1 - 1 - 25

Tout en accueillant avec enthousiasme les évolutions démo-cratiques de la Pologne et de la Hongrie, le président Bush, qui va participer à son premier sommet, tient à maintenir un lien étroit entre l'aide et la poursuite de ces évolutions. M= Thatcher n'est pas loin de partager cet avia, et prêche aussi la prudence tant qu'une étape irréversible n'aura été franchie, rappelant l'expérience économique désastreuse de la période Gierek et le gaspillage des aides et des investissements.

La situation en URSS et les difficultés auxquelles fait face M. Gorbatchev seront également abordées par les Sept. Le munéro un soviétique ne s'est-il pas rendu récemment en Grande Bretagne, en RFA et en France ? L'occasion est donc idéale, pour que les Sept (ils sont huit, en fait, car M. Jacques Delors participe aux som-mets depuis plusieurs années déjà) confrontent leurs idées. Le Paide aux pays d'Europe centrale se retrouve entre les partici-pants, le chancelier Kohl se rangeant nettement, pour ne rien dire de son ministre des affaires étrangères, M. Genscher, du côté de M. Mitterrand.

Pour l'instant, il s'agit davantage de nuances que de diver-gences profondes. Mais quelques tensions ne sont pas exclues, car certains des Sept estiment qu'ils ont été peu ou prou « piégés » par M. Mitterrand et par l'invitation lancée aux chefs d'Etat et de gouvernement du tiers-monde à l'occazion du Bicentenaire de la Révolution. « Un sommet des Sept ne peut pas se dérouler sous c'est ce qui risque de se passer, faisait remarquer un diplomate occidental, surtout si M. Mitterrand, le seul socialiste à partici- auquel la déclaration finale sera

per au sommet, fait du forcing pour faire avaliser sa position sur la dette. » Il faut ajouter un autre agacement reasenti par certains pays à propos de la volonté fran-çaise de faire adopter par les Sept une déclaration sur les droits de l'homme en liaison avec le Bicentenaire. On peut faire confiance à Mas Thatcher pour tenter de faire supprimer la référence à 1789.

Autre sujet délicat : la situation en Chine. Si tout le monde estime bien difficile de n'en pas parler, personne n'est vraiment favorable à des sanctions. Le Japon y est même ouvertement hostile, comme l'a déclaré mercredi à M. Roland Dumas le ministre des affaires étrangères de Tokyo M. Mitsuzuka. C'est également l'avis des Canadiens, des Britanniques et des Américains.

# sur l'environnement ?

On s'en tiendra donc, sans principe de la répression et on tentera aussi de ne pas répondre à M= Thatcher qui cherchera à obtenir des promesses de la part de ses partenaires occidentaux, en ce qui concerne l'accueil éventuel de réfugiés en provenance de Hongkong lorsque cette enclave sous contrôle britannique passera en 1997 sous souveraineté chinoise. Plus de trois millions d'habitants de Hongkong sont détenteurs de passeports britanniques mais celà ne leur donne pas le droit de s'installer au Royaume-Uni et M Thatcher est bien décidée à ne consentir qu'un nombre minimal d'exceptions. Sa demande, dans ces conditions, risque de paraître passablement

Le dernier grand dossier -

abusive aux autres participants du

devrait théoriquement faire l'una-nimité puisqu'il s'agit de l'envi-ronnement. Mais là encore, des frictions et des susceptibilités sont apparentes, les Américains convertis de fraîche date à ces préoccupations qui étaient étrangères à M. Reagan - voulant

Les Français, les Italiens et les Canadiens soupconnent leur tout nouvel enthousiasme d'être destiné à enterrer l'idée de création d'une autorité internationale en matière de protection de l'environnement. Le projet avait été lancé en mars dernier, au cours de la conférence de La Haye, fort mal préparée au demeurant et à laquelle n'avaient pas été conviés bien des pays intéressés. Pour Washington comme pour Londres, les organismes nécessaires existent déjà dans le cadre des Nations unies et il n'est nul besoin de créer une nouvelle « bureaucratie > internationale.

La déclaration finale devrait contenir un appel à des pays comme le Brésil, la Chine et l'Inde dont l'effort d'industrialisation pourrait engendrer des catastrophes écologiques et qui considèrent souvent les préoccupations taux comme des soucis de « riches » désireux d'augmenter les coûts de production des « pau-vres ». Elle devrait aussi mentionner le problème de la destruction de la couche d'ozone, de la protection des forêts tropicales et du réchauffement du climat. Elle demandera aussi au Programme sur l'environnement des Nations l'état des océans et sur les effets des marées noires. On s'attend, enfin, à ce que le Japon propose de consacrer 2 milliards de dollars à un vaste plan de protection des forêts, ce qui ne suffira sans doute pas à faire oublier les malheurs du

En marge de ces préoccupa-tions, la France présentera son plan de lutte contre les incoda-tions au Bangladesh et son projet mène de la désertification. Dernier sujet, qui tient beaucoup au cœur de M= Thatcher, après l'attentat aérien qui a détruit tout un quartier de Lockerbie, en décembre 1988, et qui a fait deux cent soixante-dix morts : la lutte contre le terrorisme aérien. à laquelle le premier ministre britannique ajoutera la drogue.

# Les détails du plan Bush sur la table des négociations

Le désarmement conventionnel en Europe

L'OTAN devait soumettre dès jeudi 13 juillet ses propositions détaillées pour une réduction des armements conventionnels en Europe, a affirmé, mercredi, à Budapest, le secrétaire d'Etat améri-cain M. James Baker.

Les experts occidentaux ont donc concrétisé, deux mois avant la date prévue, le plan de désarmement soumis par le président Bush lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles des 29 et 30 mai et entériné par les chefs d'Etat et de gouvernement des seize pays alliés : les détails de ce plan vont être sur la table des négociations sur les armes conventionnelles en Europe (CFE), à Vienne, lors du dernier jour de la deuxième session de négociations, et non pas le 7 septembre, date de la reprise des dis-

Conformément à l'accord conclu à Bruxelles, l'alliance atlantique doit proposer au pacte de Varsovie de plafonner les forces aériennes et ter-restres des États-Unis et de l'URSS à 275 000 hommes de chaque côté. soit une diminution de 10 % pour les Américains et de plus de 50 % pour les Soviétiques. Chaque partie devrait également réduire son nombre de chars (à 20 000 chacus), de transports de troupes (à 28 000), et liste -. - (AFP.)

de pièces d'artillerie (entre 16500 et 24000), a précisé M. Baker.

L'OTAN proposera aussi la réduction du nombre d'avions de combat (à un maximum de 5700 pour chaque partie) et d'hélicop-tères de combat (1900) soit 15 % au-dessous du total actuel des forces

M. Baker a ajouté que, comme prévu à Bruxelles, ce plan ne prenait pas en compte les avions à double capacité conventionnelle et nucléaire de la France et de la Grande-Bretagne.

« En mettant maintenant les détails de la proposition occidentale sur la table des négociations, les alliés démontrent leur engagement à donner un rythme plus rapide aux négociations CPE », indique un communiqué de la Maison Blanche. M. Baker a d'ailleurs rejeté l'argument de responsables soviétiques qui, selon des informations publices mercredi par le Washington Post, considèrent le calendrier de six mois à un an pour la conclusion d'un accord comme peu probable. Ces mêmes responsables auraient qualifié la date de 1993, prévue par les Américains pour l'achèvement des réductions, d'« irréalisable ou irréa-

# mener le jeu.

en la matière des pays occidenunies de préparer une étude sur premier ministre en sursis qu'est M. Uno.

de création d'un observatoire au Sehara pour étudier le phéno-

# JACQUES AMALRIC.

# M. Daniel Contenav ambassadeur à Damas

M. Daniel Contenay a été nommé ambassadeur en Syrie, en remplace-ment de M. Alain Grenier, nommé ambassadeur à Tunis.

[Né en 1937, ancien élève de l'ENA, M. Contensy a été en poste aux ministères de l'agriculture (1965), de l'équipement (1966-1967), des transports (1967-1969), à Londres (1973-1977), su ministère de la défense (1977-1978) suite à l'administration controls du Conj puis à l'administration centrale du Quai d'Oray où, de 1980 à 1981, il a été directeur-adjoint du cabinet du minis-ne, Consul général à Munich de 1982 à 1986, il était, depuis, ministre conseiller à Boan.]

# Le programme des festivités

• JEUDI 13 JUILLET

- 12 heures : célébration des droits de l'homme sur le parvis du Trocadéro; cérémonie réservée aux chefs d'Etat et de gouvernement et aux deux cents invités du président de la République qui ont «fait progresser les droits de l'homme dans

- 13 heures : déjeuner offert pa la président Mitterrand aux chefs d'Etat et de gouvernement partici-pant aux cérémonies du Bicentenaire. Parallèlement, M. Mitter-rand offre un déjeuner au Louvre aux conjoints des chefs d'Etat et de gouvernement. A 13 h 15, un troi-sième déjeuner est offert au Palais-Royal par M. Jack Lang, ministre de la culture, aux ministres et mem-bres des délégations officielles.

- 19 heures: inauguration de l'Opéra Bastille ; soirée de prestige, spectacle de Bob Wilson, sous la direction de Georges Prêtre, avec June Anderson, Teresa Berganza, cido Domino o. Barbara Hendricks, Ruggero Raimondi.

- Soirée : dîner de gala au Musée d'Orsay. Parallèlement, d'iner au Quai d'Orsay offert par M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, aux ministres membres des délégations.

# VENDREDI 14 JUILLET

- 10 h 30 à 11 h 45 : défilé militaire sur les Champs-Elysées; thème : l'armée et la nation.

- Fin de la matinée : garden-

party à l'Elysée, réception au palais des affaires étrangères et déjourner à l'hôtel de Lassay. - 17 heures : réception des chefs d'Etat des Sept à la Pyramide du Louvre et concert gratuit à l'Opéra

Bastille (Te Deum, de Berlioz). - 21 h 40 à minuit : de l'Etoile à la Concorde, grand opéra-ballet la Marseillaise, conçu par Jean-Paul Goude, avec six mille participants français, américains, britanniques, sénégalais... L'hymme national sera chanté par Jessye Norman et plu-sieurs ceataines de choristea.

Avant le spectacle, deux dîner ont lieu simultanément à l'Hôtel de la Marine, l'un offert aux chefs d'Biat des Sept par M. Mitterrand, l'autre offert aux invités du Bicente-naire par M. Michel Rocard, en pré-sence de M. Mitterrand.

#### SAMEDI 15 JUILLET - 9 h 30 : le sommet des Sept

débute par une séance restreinte à l'Arche de la Défense, suivie d'une séance plénière de 10 heures à

- 13 heures : M. Mitterrand offre un déjeuner à l'Arche.

- 15 heures : nouvelle séance plénière.

- 18 h 15 : séance informelle à la Pyramide du Louvre, suivie d'un diner. - 22 h 30 : ierdins du Trocadéro

rigantesque feu d'artifice de la Ville

#### de Paris sur le thème de la naissance du drapeau français (40 minutes). • DIMANCHE 16 JUILLET

- 10 houres : reprise des travaux du sommet des Sept.

- 17 houres : M. Mitterrand litt la déclaration conjointe clôturant les TEANSIEL.

- 20 houres : dîner de gala à

# **ÉCHOS**

🛡 Vertige au sommet, 🖚 M. Mulroney frémit, paraît-il, rien qu'à entendre le mot « sommet ». Le premier ministre canadien, qui souffre du vertige, risque de pas-ser trois journées difficiles, au trente-cinquième étage de l'Arche de la Défense, même ai on lui évite l'ascenseur extérieur dit ∢panoramique», c'est-à-dire intégralement transparent, qui procure aux plus robustes d'assez fortes sensations.

à La Villette. — Une réplique de la statue de la Liberté détruite le la statue de la Liberte derruns se 4 juin par l'armée chinoise sur la place Tiananmen, à Példin, a été ineugurée, marcredi 12 juillet, sur le pervis de la Grande Halle de La Villette, à Paris, en présence de M. Jack Lang, ministre geants étudiants chinois jusqu'alors dans la clandestinité, MM. Wuer Kabi et Li Lu. Les deux dissidents ont demandé à la trentaine de chefs d'Etat et de prendre des sanctions économiques contre la China.

• Le prince Sihanouk cquitte Louis XVL - Le prince Sihanouk du Cambodge a déclaré à Paris, le 11 juillet : « La Révolution française m'évoque la France que j'aime. Mais pour un monarchiste comme moi, Robespierre, la Terreur, ce n'est pas tellement réjouissant (...). J'espère qu'à l'occasion de cette grande fête du Bicentenaire on va penser à acquitter Louis XVI tout en fêtant Robespierre. »

 M. Gandhi, le Bangladesh
et les mondations. — Le pre-mier ministre indien a déclaré, dans une interview diffusée mercredi 12 juillet par Antenne 2, qu'il souhaitait une plus grande coopération entre son pays et le Bangladesh à propos du projet — d'origine française — de régulation des eaux du Gange et du

Brahmapoutre, cui causent réqulièrement des inondations catastrophiques. «Nous ne sommes nullement opposés au travail qui est effectué au Bangladesh », a dit M. Rajiv Gandhi (le Monde du 13 juillet). Il faut d'autre part, at-il ajouté, « tirer certaines leçons» de la Révolution française : «L'exploitation existe encore. Les pays riches conti-nuent à bénéficier d'un flux de richesses en provenance des pays pauvres. »

• Mm Mitterrand contre l'apartheid. — Présidente de la Fondation France-Libertés, M<sup>ma</sup> Danielle Mitterrand a parti-cipé mercredi 12 juillet à une soi-rée contre l'apartheid au siège de l'UNESCO, en compagnie de plu-sieurs épouses de présidents invités aux fêtes du Bicenteneire (de Côte-d'Ivoire, de Madagas cer, du Congo, de Chypre, du Bangladesh et d'Uruguay).

• Message de disside bulgares. - L'organisation indédroits de l'homme en Bulgarie a adressé ses salutations au peuple et au gouvernement français. Dans un appel téléphonique parvenu à Vienne, deux dirigeants de l'organisation ont déclaré que la devise « Liberté, égalité, fraternité » est toujours valable pour les peuples opprimés, en perticulier pour la Bulgarie. • Onze écrivains roumains

invités. - M. Jack Lang, minis-tre de la culture, a invité « personnellement » onza écrivains roumains « qui combattant pour la défense des droits de l'homme » au grand défilé-spectacle du 14 juillet. Parmi ces invités dont on ne sait s'ils seront autorisés à venir le poète Mirces Dinescu, écamé en mars demier de la rédaction de Romania Literaria. pour avoir critiqué Nicolae Ceau-

# **Asie**

# CHINE

# Deux nouvelles exécutions

Deux manifestants accusés d'avoir participé su récent mouve-ment pour la démocratie ont été exé-cutés le 8 juillet à Chendgu (Sichuan), a amoncé le quotidien de la province reçu jeudi 13 juillet à Pékin. Wang Guiyan et Zhou Xiangcheng, dont le journal n'a indi-qué mi l'age mi la profession, avaient été condamnés à mort le 1<sup>st</sup> juillet par un tribunal de première instance pour avoir « allumé des incendies ».

La sentence a été confirmée par un tribunal de grande instance une semaine plus tard et ils ont été exé-cutés sur-le-champ. Une troisième personne avait été condamnée à mort, mais son exécution n'a pas été amonoce. Au meins trois ceuts per-sonnes avaient été tuées et plus d'un millier blessées par l'armée lors de la répression de manifestants à Chengdu le 6 juin.

D'antre part, M. Jiang Zemin, nouveau secrétaire général du PCC, a exhorté mercreti les ambassadeurs et représentants chinois à l'étranger – réunis à Pékin pendant une scanaine - à faire preuve de « vigilance » en raison d'une « lutte internationale rès complexe » et de mieux « expliquer » la « vérté » à l'étranget. « Nous devons renforcer la propagande afin de balayer les rumeurs répandues par certains

Deux manifestants accusés médias étrangers et effacer les malentendus parmi nos amis étran-gers », a-t-il ajouté. De son côté, le premier ministre, M. Li Peng, a affirmé que les étudiants chinois qui avaient manifesté à l'étranger contre le régime ne seraient pas « punis » car ils étaient « loin de la mère patrie et influencés par les médias

occidentaux ».

La répression, la loi martiale et les mamfestations ont fait subir de lourdes pertes à l'industrie touristique pékmoise. En juin, le nombre de visiteurs étrangers à Pékin a baissé de 81,6 %. — (AFP, Reuter, UPL)

 Neuvelle protestation chinoise contre l'accueil de dissi-dents en France. Le gouverne-ment chinois à demandé jeudi 13 juilet à la France d'interdire eimmédiatement aux dissidents Wu'er Kabi et Yan Jiaqi toute activité politique hostile au régime de Pékin, «Le fait que la France ait autorisé [ces] criminals » à séjourner aur son sol et à y « mener des activités subversives > constitue une « viola-tion flagrante des lois internatio-

MM. Wu'er et Yan avaient accordé un entretien au Monde du

# URSS: battu aux élections

# Le chef du parti de Leningrad a donné sa démission

Trois mois après sa défaite aux élections parlementaires d'avril dernier, M. Ioari Soloviov, membre suppléant du bureau politique, a démissionné, mercredi 12 juillet, de ses fonc-tions de premier secrétaire du tions de pre parti pour la région de Lenin-grad. Il est rempiacé à ce poste par M. Boris Guidaspov.

MOSCOU

de notre correspondant

Cette décision était prévisible dans la mesure où M. Gorbatchev considère – c'est là l'un des points-clés de ses réformes politiques – que l'on ne peut être responsable du parti sans être capable de se gagner la confiance des électeurs. Cette entreprise de limogeage des bureaucrates par le biais de la libéralisation des élections se heurte parfois à une résistance active de l'appareil. Non ces escribis se neutre parios a une résistance active de l'appareil. Non seulement les battus d'avril dernier ne s'empressent pas de démissionner mais beaucoup d'entre eux tentent plus ou moins ouvertement d'impater leur défaite à la perestroites et au secrétaire sénéral

C'était notamment le cas de M. Soloviov, qui était d'autant plus traumatisé par son humiliation nationale que c'est en fait tout l'appareil de Leningrad - ses

# Douze mille mineurs en grève en Sibérie

MOSCOU

de notre correspondant

En Sibérie occidentale, c'est la Pravda qui le dit jeudi 13 juillet, une ville minière de plus de cent mille habitants, Mejdouretchensk, est depuis trois jours aux mains d'un comité de grève. Les grévistes - douze mille mineurs dont « des centaines de communistes » — out exigé la démission du conseil municipal et refusent désormais le contact avec le premier secrétaire de l'organisation locale du parti. Ils ont aussi formé des « milices ouvrières » qui assurent l'ordre aux côtés de la milice

C'est la première fois que la presse soviétique (pratiquement tous quotidiens confordus) rend compte d'un conflit social de cette ampleur, et c'est la première fois, surtout, qu'un mouvement de grève est présenté avec autant de sympathie. Conscientes depuis plusieurs mois de l'incluctabilité de la multiplication des tensions sociales, les autorités s'essayent visiblement là encore à une nouveanté - la banalisation des grèves et de la négociation

Car, outre l'arrivée sur place, mardi soir, du ministre de l'industrie charbonnière, M. Chtchadov, et l'ouverture de négociations qui n'ont, jusqu'à présent, rien donné, la presse décrit les rassemblements de mineurs en tenue de travail, l'extension du monvement aux autres entreprises de la ville et le déroulement des négociations diffusé dans tontes les rues par haut-parleurs. L'organe des syndicats Troud raconte ainsi comment le ministre - pale - mais « avec l'énergie qu'on lui connaît » a tenté toute la nuit dernière de « trouver une issue par des demi-mesures, cédant un peu ici, donnant un peu là et prometia ailleurs ».

# Pas de savon

Quand il a en fini, le comité de grève a rejeté ses propositions et dans la nuit qu'éclairaient les lampes des mineurs, M. Chtchadov est alors parti appeler Moscou. Ses consultations out duré une heure et demie. Il est revenu expliquer qu'il était vraiment difficile de satisfaire les revendications avancées. « On en a marre », répondaient les mineurs à chacune de ses phrases, et l'on s'est séparé sur un constat de désaccord tandis que la grève gagnait la ville voisine d'Ossinniki et que des délégations commençaient d'affluer de toute la région.

L'affaire est sérieuse car, si ces revendications sont coûteuses, elles sont aussi, écrit la Pravda, « indis-cutables ». Ce qu'on demande: des cantines d'entreprise ouvertes le week-end car les magasins de la ville sont « vides », de la viande dans les repas servis sous terre, une varense de coton pour l'hiver ou encore... 800grammes de savon et une serviette propre par mois.

Ca n'a l'air de rien, de rien d'autre que la sinistre preuve d'un incrovable niveau de misère, mais le savon est introuvable en ce moment et quant à la viande et aux étalages pleins, personne n'a encore la solu-tion.

B. G.

avait été désayoné par les électeurs, puisque pratiquement aucun des candidats officiels n'avait été élu dans sa région. Au fil des semaines, M. Soloviov était ainsi devem un symbole. S'il réussissait à se mainte-nir, cela signifizit que M. Gorbat-chev ne parvenait pas à imposer Pseplication de ses réformes politi-

gues.

S'il finissait au contraire par céder, cela impliquait que même un personnage aussi puissant, membre de la direction et patron de la deuxième ville du pays, devait s'incliner devant le secrétaire général et le suffrage universel. C'est finalement ce qui s'est passé. Mais il a non seulement fallu pour cela un délai de trois mois et le début de déclacement du nouveir vers le Pardéplacement du pouvoir vers le Par-lement, mais aussi que M. Gorbat-chev se rende en personne à Lemin-

tiel de son bref séjour dans l'ancienne capitale au plénum de l'organisation régionale du parti. Car, formellement parlant, c'est devant cette instance que M. Soloviev devait présenter sa démission en faisant valoir un ardent désir de prendre sa retraite.

Formellement aussi, c'est le plé-Formellement aussi, c'est le plé-num du comité régional qui a accepté cette demande, mais M. Gorbatchev ne s'est guère éver-tné à cacher la réalité des choses, puisqu'on l'a va déclarer, mercredi soir à la télévision, que le bureau politique avait « compris et accepté » les raisons de M. Soloviov. Les pressions ont été vives, et main-tenant cu'un sièse de suppléant a tenant qu'un siège de suppléant a été virtuellement libéré à la direction, il faut s'attendre à un prochain nt du bureau politique.

Ce remaniement pourrait se limi-ter à l'entrée de M. Boris Guidaspov (cinquante six ans), le nouveau pre-mier secrétaire de la région, généra-lement considéré comme réforma-teur et auquel avait été confiée la présidence de la commission des mandats lors de la réuaion du Congrès des députés. Il n'est toute-fois pas exclu que le départ de M. Soloviov soit l'occasion de modi-

fications plus profondes de la com-position du bureau politique. Outre que M. Gorbatchev sonhaite promouvoir plusieurs des sup-pléants au statut de membre plein, certains conservateurs sont notoire-ment sur la sellette. A l'heure où l'on affirme officiellement vouloir don-ner un coup de fouet aux réformes économiques, et notamment agri-coles, leur départ ne serait que logi-que — ce qui ne signifie pas qu'il soit

BERNARD GUETTA.

IM. Boris Guidaspov, nouveau chef régional du parti à Loningrad, est né en 1933 dans la région de la Volga et a fait ses études dans un institut de Koulbychev, puis à Leningrad. Docteur ès sciences (chimie) en 1964 et lauréat du prix Lénine, collaborateur de l'Institut de chimie appliquée de Leningrad, il est depuis décembre 1981 membre correspondant de l'Académie des sciences. depuis décembre 1981 membre correspondant de l'Académie des aciences. C'est à ce titre qu'il a participé en 1986 aux travanx pour la liquidation du désestre de Tchernobyl. Membre du parti depuis les années 60, il faisait partie depuis deux ans du bureau de l'organisation de Leningrad, non comme membre de l'appareil, dans lequel il n'a jamais travaillé, mais an titre de directeur d'un groupe d'entreprises chimiques, Tekhnokhim, créé dans le cadre d'un projet d'unions industrielles autonomes dont il s'était fait le champion.

M. Guidesnow avait été fin an pro-

M. Guidaspov avait été fin an pro-mier tour, le 26 mars dernier, député d'une circonscription territoriale de Leningrad dans laquelle vingt candidats s'étaient présentés, mais où tous les autres avaient été éliminés avant d'en venir devant les électeurs.]

# RFA

# Le chancelier Kohl tente de mettre fin à la polémique sur les frontières avec la Pologne

de notre correspondant

Dans une déclaration publiée nardi 11 juillet à Bonn, le chanceher Helmut Kohl s'est efforcé de mettre un point final à la polé-mique déclenchée par les déclarations du ministre des finances et chef de la CSU bavaroise, M. Théo Waigel. Cohi-ci avait affirmé le 2 juillet, devant une assemblée de réfugiés de Silésie, que « les territoires allemands à l'est de l'Oder et de la Neisse font partie intégrante de la question allemande ». Sans désigner nommément M. Waigel, le chancelier met en garde devant une attitude consistant à « confondre la présentation d'un point de droit international avec la mise en œuvre d'une pratique politique », M. Kohl a d'autre part souligné que si « la question allemande reste juridiquement et politiquement ouverte », cela ne devait pas être mis « artificiellement en opposition avec une politique d'entente avec la Pologne ».

Le chancelier ne désavoue cependant pas entièrement M. Waigel, à qui il donne acte d'une présentation correcte du point de vue ouest-allemand sur la rituation juridique de l'Allemagne d'après guerre : l'absence de traité de paix laisse subsister, en termes de droit international, le Reich allemand dans ses frontières de 1937. Mais il tient également à rassurer son ministre des affaires étrangères, M. Hans Dietrich Genscher, qui avait menacé de

et se trouve donc en perte de

vitesse, le premier ministre.

M. Nemeth, et aussi M. Poszgay

qui, lui, se situe à l'avant-garde de

bera Bush visitait un camp de

Hongrois réfugiés de Roumanie,

M. Bush rencontra aussi, assez

longuement, une douzaine de

représentants de l'opposition et

une délégation de jeunes où les

< jeunes Démocrates > eux aussi

opposants, étaient présents en

force. Après quoi, tous eurent pour la première fois les honneurs

du centre de presse officiel, les opposants succédant à la tribune à

M. Poszgay pour répondre aux

M. Poszgay, homme placide

mais visiblement très volontaire, se montra confiant dans l'avenir

et déterminé à joner le jeu des élections libres dont l'organisation

et la date sont actuellement négo-

ciées entre le pouvoir et l'opposi-

ner le pouvoir en cas de défaite?

- Oui », répondit-il fermement. Et

quelle serait la réaction des autres

membres du Pacte de Varsovie?

« Il n'y a rien à ce sujet dans le

texte du traité et nous n'avons

pas à leur demander leur

accord. - Le dirigeant hongrois

estime qu'après le prochain

congrès du parti cet automne les

dogmatiques > n'auront plus

leur place au sein du parti, mais

en même temps il prêche le com-

promis pour éviter une scission

qui, selon lui, risquerait d'aboutir

à un « vide du pouvoir » particu-

lièrement dangereux dans une

plus tôt, n'avait pas dit autre

Les opposants ne sont pas tout

tion. Etes vous disposé à aba

questions de journalistes.

Mais, cependant que M™ Bar-

faire éclater la coalition dans le cas d'une remise en cause de sa politique de rapprochement avec la Pologne.

En rappelant d'autre part que le fondement de la politique de la RFA sur cette question s'appuyait sur tous les accords signés depuis les années 70, le chancelier s'efforce également de désamorcer le conflit avec le gouvernement polonais, qui pourrait met-tre en péril sa visite à Varsovie, déja reportée an mois de septembre (le Monde du 11 juillet).

Toute cette affaire, qui survient avant la panse politique estivale propice à ce que l'on nomme à Bonn le « théâtre d'été », est un signe de la déstabilisation provoquée par la percée de l'extrême droite lors des élections européennes. Les surenchères nationalistes de M. Théo Waigel visent à l'évidence à ramener au bercail chrétien-démocrate les électeurs qui l'ont abandonné pour donner leurs suffrages aux républicains de M. Schönhuber.

#### Coalition des « feux tricolores »

Cette attitude n'est pas du goût des libéraux, soucieux de préserver la politique d'entente avec l'Est menée avec opiniâtreté depuis plus de quinze ans par M. Genscher, ni de celle de l'aile gauche de la CDU qui accuse le chef de la CSU bavaroise de cultiver la « Deutschtümelei », cette affirmation exacerbée du chauvinisme allemand.

A cela s'ajoutent diverses prises de position de dirigeants provinciaux de la CDU, qui n'excluent pas a priori des ententes sur le plan local avec l'extrême droite en dépit de la position officielle du parti qui exclut toute collaboration avec les amis de M. SchönhuLa gauche profite naturelle-ment de cette situation pour lancer des appels à la désertion aux libéraux : certains dirigeants des Verts, comme l'ancien ministre de l'environnement de Hesse, Joshka Fischer, se font maintenant les avocats d'une coalition dite des feux tricolores > : rouge comme le SPD, vert comme les écologistes et jaune comme la couleur

Ainsi est planté le décor d'une rentrée politique qui promet d'être chaude : le chancelier, s'il veut aborder en bonne position les élections au Bundestag de décembre 1990, devra donner toute sa mesure pour contrecarrer les forces centrifuges qui menacent la stabilité de sa coalition.

LUC ROSENZWEIG.

Selon un politologue Konrad Adenauer aurait reconnu secrètement la ligne Oder-Neisse en 1952

**BONN** 

de notre correspondant.

directeur de la prestigieuse Société allemande de politique étrangère (DGAP), a provoqué une certaine confusion dans les milieux gouvernementaux de Bonin en affirmant, lors d'une conférence aux Etats-Unis, que l'ancien chancelier Adenauer aurait secrétement accepté la ligne Oder-Nelsse comme fron-

Selon le professeur Kaiser cette position aurait été formulée dans une lettre adressée par Adenauer aux puissances occidentales lors de la signature du traité sur l'Allemagne du 26 mai 1952. Ce traité rétablissait la République tédérale dans la plus grande partie de ses droits souversins et mettait fin au strict statut d'occupation. Cette acceptation de l'amputation des territoires cédés à la Pologne aurait été la condition mise par les Alliés à leur soutien à la politique adenauerienne de recherche de la réunification allemande. Son caractère secret aurait été lié au souci de Konrad Adenauer de ne pas heurter les associa tions de réfugiés, fort puissantes à l'époque. Le professeur Kaiser fonde ses affirmations sur de témoignages d'acteurs de la vie politique de l'époque dont il se refuse pour l'instant à révéler les

étrangères à Bonn, on a, dans la ioumée du 12 juillet, fouillé fébriement dans les vingt et un volumes d'archives relatives au traité sur l'Allemagne sans trouver la moindre trace d'un document de cette nature. Le porteparole du gouvernement, M. Hans Klein, a exprimé son scepticisme sur son existence en faisant remarquer que « les sociaux-démocrates au pouvoir n'auraient pas manqué d'en faire usaga pour contrar les attaques de la CDU sur leur politique à l'Est dans les années 70. »

: Cette patite bombe lancée par ie professeur Kaiser, qui est membre du SPD et qui a toujours défendu une politique d'ouverture vers l'Est, est de nature i alimenter la polémique lancée frontières de 1937.

Quant à M. Bush, il s'est taillé à Budapest un franc succès personnel. Si le prestige de l'Améri-

# Vers une réhabilitation du cardinal Mindszenty

Après la réhabilitation d'Imre Nagy, ancien numéro un hongrois, la presse a publié mardi 11 juillet une lettre de M. Moklos Nemeth, président du conseil, annonçant son intervention officielle pour la révision du procès du cardinal Jozseph Mindszenty. L'ancien primat de l'Eglise de Hongrie, condamné à la réclusion à perpétuité en 1949, avait été libéré à la faveur de l'insurrection de 1956. Lors de l'intervention des chars soviétiques à Budapest, il s'était réfugié à l'ambassade des Etats-Unis où il vécut pendant quinze ans avant de pouvoir quitter à fait aussi confiants : « Les la Hongrie pour Rome en 1971. Il chances d'une transition (vers la est décédé en 1975 à l'âge de quatre-

par M. Théo Waigel sur la question allemande. S'il se révélait en effet qu'un document ayant, selon l'expression de M. Klein, un « caractère quasi juridique » ait été écrit par Konrad Adenauer, cela affaiblirait singulièrement la position de la droite allemande qui s'accroche à l'idée de la persistance de l'existence juridique du Reich allemand dans les

# HONGRIE: la fin de la visite du président américain

# Les attentions de M. Bush

(Suite de la première page.)

M. Bush, qui, tout au long de la visite en Pologne et en Hongrie, n'a cessé de plaider pour une Europe « entière et libre », ne pouvait qu'être « ravi » de ce cadeau, où il a vu « un merveilleux symbole » de sa visite.

sur des terres en voie de démocratisation a été une incontestable réussite, que les dirigeants locaux ont été les premiers à célébrer : «La visite du président Bush est un événement d'une importance considérable dans l'histoire des réformes dans les pays socialistes suropéens », a déclaré l'un de ses interlocuteurs officiels hongrois, M. Imre Poszgay, membre du présidium du parti et figure éminente du camp des réformateurs, qui a pris le dessus au sein de la direction honoroise.

Les opposants que M. Bush a rencontrés en grand nombre, aussi bien à Varsovie et à Gdansk qu'à Budspest, ont abondé dans le même sens, et des dizaines de milliers de Polonais et de Hongrois hi out fait un accueil chaleureux et amical. Si M. Bush, quoi qu'il en dise, avait mal vécu la visite de M. Gorbatchev en Allemagne de l'Ouest, il est en droit de per qu'il a très largement rétabli l'équilibre. Et, sur le plan intérieur américain, cette visite sera incontestablement portée à l'actif d'un président dont la presse américaine ne donnait pas cher an lendemain de son élection, mais qui se tire étonnamment bien de son

début de mandat. Au-delà des paroles d'encouragement, ce qu'il a apporté dans on voyage n'était peut-être pas à la hauteur de l'enjeu histo que hi-même avait souligné. Les mesure d'aide économique amoucées par M. Bush à Budapest sont calquées sur celles que les Polo nais s'étaient vu offrir, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt modestes, sans être insignifiantes. Un don de 25 millions de dollars destiné à favoriser le développement du secteur privé (la Pologne avait reçu quatre fois plus, mais sa population est presque quatre fois plus importante), un engagement à intervenir auprès des six autres grands pays industrialisés pour les inciter à suivre l'exemple américain d'une part, et, d'antre part, à engager une « action concertée » d'assistance aux réformes écono-

Par aillours, M. Bush a

miques bongroises.

premier pays socialiste à bénéfi-cier de plein droit de la clause de la nation la plus favorisée en avec plaisir et sympathie mais, matière d'échanges commerciaux tout particulièrement en Pologne, avec les Etats-Unis. Comme en par des gens souvent sceptiques Pologne, les Américains vont faire sur leur avenir, échaudés par un un effort symbolique en faveur de l'environnement (5 millions de dollars), puis soixante instrucenvoyés en Hongrie pour contri-

buer à l'enseignement de l'anglais et favoriser par là l'insertion de la Hongrie dans le monde des affaires internationales : c'est la première fois que des membres de cette organisation de volontaires financée par le gouvernement américain et axée sur l'aide au tiers-monde sont envoyés en Une Maison de l'Amérique sera aussi édifiée à Budapest, et des

bourses diverses offertes : au total, pas de quoi changer la face de l'économie hongroise, mais personne, ici, ne s'est déclaré décu. Les Hongrois, comme d'aillours nombre de Polonais, semblent convenir que le volet économique de cette visite n'était pas le plus important.

#### Rencontre avec les jeunes

La dernière journée du séjour de M. Bush s'est déroulée dans une atmosphère de parfaite harmonie et apparemment à la satisfaction générale. Le président américain s'est adressé aux étudiants de l'université Karl-Mars en un discours peut-être un peu moins inspiré, moins «histori-que», que cehui qu'avait prononcé l'an dernier M. Reagan à l'université de Moscou, mais où M. Bush a clairement résumé l'esprit de sa visite en Europe de l'Est. D'abord, rendre hommage à ce qui a été accompli : « Je vous félicite d'être allé si loin. » Ensuite, encourager le monvement : « favoriser les réformes et non conforter le statu quo - - c'est une assurance aux Européens de l'Est qui, à l'époque de la détente, ont souvent soupconné l'Occident de chercher avant tout la tranquillité de l'ordre établi. Enfin : « Je suis ici pour offrir à la Hongrie le partenariat des Etats-Unis d'Amérique. » Cette offre a été accueillie avec enthousiasme par l'assistance, même si après le discours un étudiant se montrait beaucoup moins optimiste que M. Bush : « Rien ici ne changera annoncé que la Hongrie serait le dans les dix ans à venir. »

déclaré à M. Bush, « mais cela ne visite. M. Bush a été accueilli se fera pas automatiquement ». L'attention que leur a réservée le président américain apporte au moins une sorte de consécration bien utile à de petits groupes polipassé récent et l'expérience d'un tiques où, à la grande différence brutal retour en arrière. de la Pologne et de Solidarité, seul un nombre très limité de Le président américain eut naturellement une série d'entreconstitue aussi une protection au tiens avec les dirigeants du pays : cas où, malgré tout, le vent se le nouveau président du parti, remettrait à tourner dans l'autre M. Nyers, grand réformateur, le secrétaire général du parti. M. Grosz, qui l'est un peu moins

Gabardine

que n'avait pas suffi (des foules de Hongrois ont passé la journée de mercredi à guetter la cohorte présidentielle), la simplicité et la spontanéité de l'homme politique américain ont fait merveille, même si cet aspect de la visite n'a guère été mis en évidence par une télévision hongroise encore un pen rigide. Il achète une douzaine de pêches au marché, serre une abondance de mains on emmène deux étudiants dans sa grosse limousine blindée, M. Bush a « la manière ». Et mardi, avant de quitter la place Kossuth sous une pluie hattante, il avait fait cadeau de sa gabardine à une vicille dame trempée qui l'avait attendu pen-dant des heures avec le reste de la foule. C'est peut-être cela l'assistance américaine à l'Europe de l'Est : un petit geste gentil, un imperméable pour se protéger, ne serait-ce qu'un peu, des intempéries présentes et à venir.

JAN KRAUZE.

période de transition vers la démocratie. En tout cas les réformes sont « irréversibles ». Le général Jaruzelski, deux jours

démocratie) sont bonnes », ont-ils | vingt-trois ans.

e mettre fin

Associa Pologico

· CERTSING

All and the second

\*\*\*\*

••• Le Monde • Vendredi 14 juillet 1989 5



# NAULT ET ELF

# Europe

# IRLANDE: nouveau gouvernement

# M. Haughey se résigne à former une coalition avec les démocrates progressistes

fois an poste de premier ministre d'Irlande, M. Charles Haughey a confirmé sa légendaire capacité de survie politique. Mercredi 12 juillet an Parlement de Dublin, il a obtenu, difficilement, la confiance des députés par 84 voix contre 79 et deux abstentions. Ce vote a mis fin à deux anstemons. Ce vote a mis im a près d'un mois de crise politique que M. Haughey avait lui-même provo-quée en décidant d'organiser des élections législatives anticipées le

Le premier ministre était alors, selon les sondages, au zéntih de sa popularité, et il pensait que ces élecpopularite, et il pensant que ces caccions allaient permettre à son parti, le Fianna Fail (nationaliste), de décrocher enfin la majorité absolue des sièges à la Chambre et de gouverner sans avoir à demander l'avis de l'opposition. Le résultat du scrutin fut une fort manvaise surprise pour M. Haughey: le Fianna Fail n'obtenait que 77 sièges (-3) sur les 166 que compte le Dail. Les élec-

teurs n'avaient apparemment pas «Charlie», comme on l'appelle à voulu donner les pleins pouvoirs à ce Dublin, reste donc premier ministre, parti. D'une façon générale, ils esti-maient que ces législatives étaient inutiles, vu qu'un consensus existait entre le gouvernement et l'opposi-tion sur les grandes lignes de la politique économiques.

M. Haughey n'aime pas gouver-ner en coalition. Il l'a dit à maintes reprises. Mais s'il se maintient an pouvoir, c'est bien au prix d'un miliant compromis avec l'opposition. L'échec du Fianna Fail aux dernières élections l'a finalement contraint à former une coalition avec ses ennemis jurés : les démo-crates progressistes, une formation de centre droit fondée en 1986 par des transfuges du Fianna Fail hos-tiles à... M. Haughey et à sa façon de diriger le parti. Ceux-ci, qui ont six députés au Dail, obtiennent deux portefeuilles (industrie et com-merce, énergie) dans le nouveau

- Charlie -, comme on l'appelle à mais cette « victoire » pourrait bien, selon certains observateurs, sonne le glas d'une carrière politique tumultueuse et annoncer une retraite anticipée. Ce petit homme de soixante-quatre ans qui domine la vie politique irlandaise depuis dix ans s'est déjà tiré plusieurs fois de situations difficiles, mais, à présent, sa marge de manœuvre n'a sans doute jamais été aussi étroite.

Adulé par les uns et franchement détesté par les autres, il a été dans le passé le champion des dépense publiques excessives qui ont mené l'Irlande au bord du gouffre finan-cier. Ses compatriotes ont apprécié toutefois sa conversion, depuis deux ans, à la rigueur économique, qui a permis au pays d'entamer un redi sement spectaculaire. Reconduit dans ses fonctions, M. Haughey a pour mandat de poursuivre cette

# En visite à Ankara

# M. Chevènement a voulu améliorer les relations franco-turques

**ANKARA** 

de notre correspondant

Le ministre français de la défense, M. Jean-Pierre Chevène-ment, a achevé, mardi 11 juillet, une visite officielle de deux jours en Turquie, dont il a souhaité qu'« elle concrétise le rapprochement francoturc et marque un progrès de la col-laboration en matière de défense . En dépit de l'optimisme de la diplomatie française, la reprise des rela-tions entre les deux pays à partir de 1985 n'a toujours pas totalement effacé, dans la presse et dans certains cercles gouvernementanz, un malaise et une susceptibilité prêts à se réveiller au moindre incident, comme la visite privée de M. Mit-terrand aux réfugiés kurdes, ou, à la «une» des journaux depuis quel-ques jours, l'absence d'invitation aux célébrations du Bicentenaire des

médias, la visite de M. Chevène-ment a été très bien accueille, en particulier parce que le ministre a manifesté une attention sincère et documentée aux préoccupations de ses hôtes : il a exprimé la condamnation du gouvernement français des atteintes aux droits de l'homme dont est victime la minorité turque de Bulgarie et remis un message verbal en ce sens du président Mitterrand au président Evren, qui l'a reçu dans sa résidence privée à Istanbul.

M. Chevènement s'est félicité de la convergence de vues sur les grandes questions régionales déga-gées au cours de ses entretiens avec son homologue turc, M. Safa Giray, tout en relevant que « les bonnes relations que la France entretient également avec la Grèce lui permet-tent de contribuer à la recherche d'une solution à Chypre ». A propos

de la demande d'adhésion de la Turquie à la CEE, M. Chevenement n'a pas craint de faire parler une sensi-bilité personnelle en déclarant que la Turquie faisait « partie d'un pay-sage européen depuis six siècles ». Saluant « comme ancien ministre de l'éducation » le principe de lateité, fondement de la République turque, il a déclaré que « l'Europe sera latque ou ne sera pas » et qu'« elle ne doit pas se réduire aux seuls pays de tradition chrétienne ».

Aucun contrat n'a été signé an cours de cette visite, mais M. Chevènement a présenté des propositions françaises pour un projet de couverture aérienne radar d'une valeur de 2 milliards de frança pour valeur de 2 milliards de frança pour pour de couverture aérienne radar d'une valeur de 2 milliards de frança pour valeur de 2 milliards de frança pour pour de couverture de 2 milliards de frança pour valeur de 2 milliards de frança pour pour de couverture de couve lequel Thomson est en bonne position. Ces propositions prennent en compte le désir turc qu'une partie de la production soit réalisée en Tur-

MICHEL FARRÈRE.

# CORRESPONDANCE

# Une lettre de l'ambassadeur de Turquie en France

l'afflux en Turquie de plus de cent mille réfugiés bulgares de souche turque et de la mise au point de l'ambassadeur de Bulgarie en France, M. Gueorgui Yovkov (le Monde du 6 juillet), M. Ilter Turkmen, ambassadeur de Turquie à Paris, nous a adressé une lettre dans laquelle il écrit :

L'ambassadeur Yovkov prétend que les quelque cent mille membres de la minorité turque de Bulgarie qui ont été expulsés de Bulgarie au cours des dernières semaines ne sont que des citoyens bulgares en visite en Turquie. Autrement dit, il s'agirait simplement de touristes. (...) At-on vu des touristes arriver avec des lits, des couvertures et des poêles, et pratiquement sans argent?

M. Yovkov se contredit hij-même en alléguant que l'afflux de réfugiés était « le résultat de la propagande

« faire implanter la conscience turque chez la population bulgare confessant l'islam». On revient à l'argument classique qu'il n'y a pas de minorité turque en Bulgarie et que le million et demi de Turcs qui vivent dans ce pays sont des Bul-gares islamisés par l'Empire otto-man. Mais ces dizaines de milliers de personnes, d'après les témoignages recueillis par la presse inter-nationale, parlent le ture, se réclament de la culture turque et ne pensent nullement aller dans un autre pays que la Tarquie. La propagande turque a-t-elle été efficace an point d'inculquer soudainement cette culture turque à un peu plus d'un million de personnes ? (...)

Il est vrai que les Turcs de Bulgarie out réagi vigoureusement contre la politique de slavisation et qu'ils ne

clins à vivre en Bulgari tant que leurs droits minoritaires ne seront pas restaurés. Ceux qui venlent émigrer en Turquie doivent pouvoir le faire dans le cadre d'un accord qui sauvegarderait leurs droits acquis et leur assurerait des compensations adéquates pour les biens abandonnés en Bulgarie. Le gouvernement turc demande donc avec persistance la conclusion d'un accord d'émigration qui traiterait de ces deux volets de la question, et on sait que le gouvernement bulgare se refuse catégoriquement à de telles

M. Turkmen ajoute que le gou-vernement de Sofia rejette aussi la participation du Haut-Commissariat de l'ONU à ces éventuels pourparlers, et qu' une action efficace et cohérente de la commu-nauté internationale s'avère plus urgente que jamais ».

# La Commission impose des droits anti-dumping sur les lecteurs de disques compacts japonais

La Commission européenne a décidé d'appliquer des droits anti-dumping sur les importations de lecteurs de disques compacts origi-ché communantaire en raison du naires du Japon et de Corée du Sud. dumping des firmes japonaises et Les droits frappant les livraisons japonaises seront d'environ30 % pour Matsushita, 16 % pour Sony, 28 % pour Pionneer, et pour le fabricant coréen Goldsdar de 32 %.

Ces décisions qui interviennent de façon opportune à la veille du sommet des sept principaux pays indus-trialisés révèleut, ai besoin en était, les difficultés que rencontre l'Europe pour entretenir des relaestrielles et commerciales harmonicuses avec ses concurrents de la zone Pacifique. Philips, qui le premier au monde a inventé et com-

Le Monde

PUBLICITÉ LITTÉRAIRE

45-55-91-82, poste 4356

mercialisé le disque compact, au début des années 80, voyait progres-sivement se réduire sa part du marsud-coréennes et, plus grave, pour rester quand même dans la course,

Sur un marché certes en progression rapide, les importations dans la Communauté de lecteurs de disques compacts sont passées de 97 924 unités en 1984 à 2 289 912 unités en 1987. En 1984, la part de marché détenue par les producteurs japonais et coréens se situait juste en dessous de 50 % et à plus des deux tiers en 1987. En revanche, la part de

tiers entre 1984 et 1987. Les pertes subies par l'industrie communau-taire se sont attuées, selon les experts de la Commission dont l'enquête a duré plus de deux ans, autour de 30 % du chiffre d'affaires. L'enquête des services de la Com-

mission, engagée à la suite d'une plainte des industries de la CEE, a duré plus de deux ans. Elle a ressem blé, expliquet-on à Bruxelles, à une véritable partie de cache-cache, tant d'artifices pour essayer de dissimu-ler leurs pratiques commerciales contraires an GATT (accord qu règlemente le commerce international). La Commission fait valoir que les droits qui sont maintenant décidés sont le plus souvent infé-rieurs à la marge de dumping effec-

tivement constatée. La Commission est convaincue qu'en l'absence de la mesure de protection maintenant décidée, c'est l'existence même de la production européenne dans le secteur des disques compacts qui était en péril. Les avantages d'une telle protection dépassent largement, selon elle, les inconvénients qu'elle peut représen-ter à court terme en matière de prix pour les consommateurs européens.

PHILIPPE LEMAITRE.

**Afrique** 

# AFRIQUE DU SUD: dans un communiqué rendu public par Pretoria

# M. Nelson Mandela appelle à un « dialogue » entre le gouvernement et les mouvements antiapartheid

Le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), principale confédération syndicale, opposée à l'aparticid, a donné six mois au gouvernement pour ouvrir des négociations avec le Congrès national africain (ANC), faute de quoi les travailleurs sud-africains seralent contraints de devenir plus milifants, a déclaré, mercredi 12 juillet, M. Elijah Barayi, président du COSATU, qui s'exprimait à l'ouverture du congrès annuel de la confédération.

D'autre part, le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, sera le 21 juillet en Afrique du Sud, où il rencontrera le ministre des affaires étrangères, M. « Pik » Botha. Cette visite de vingt-quatre heures aura lieu après celle

de notre correspondent

Quatre jours après l'annonce par le gouvernement aud-africain de sa rencontre avec le président Pieter W. Botha, Nelson Mandeia, le chef historique du Congrès national afri-cain (ANC), a pu faire connaître sa version de cet événement canital. Cette version, en apparence, ne dif-fère pas beaucoup de celle présentée samedi par le ministre de la justice, M. Kobie Coetsee, puisque cette dernière constitue « sus reflet exact de ce qui s'est passé» le mercredi 5 juillet au Cap, à la résidence offi-cielle de M. Botha, selon la brève déclaration de Nelson Mandela, rendue publique mercredi 12 juillet par l'administration pénitentiaire. Celuici avait remis le texte de son communiqué, dimanche ou lundi, à ses pardiens, afin qu'il soit rendu public. De toute évidence, le feu vert n'a pu être donné qu'au plus haut niveau. L'événement est en tout cas raris-

sime, puisque c'est seulement la troi-sième fois que le pouvoir autorise la diffusion des propos de M. Mandela. Le chef historique de l'ANC confirme l'élément le plus important du communiqué de M. Coetsee, à savoir qu'il se prononce pour une

qu'il doit effectuer à partir du 18 juillet en Namibie, pour examiner sur place le rôle de l'ONU dans le processus d'indépendance entanté le 1" avril dans ce territoire sous administration and-africaine.

Rome, vendredi dernier, a précisé qu'aucune date définitive n'avait été fixée mais qu'il espérait cette visite pour le premier semestre de 1990. Selon le cardinal, le souverain pontife devrait visiter les sept grands centres urbains d'Afrique du Sud.

« évolution pacifique » de l'Afrique du Sud. Le point est capital, car c'est là la seule condition mise désormais par Pretoria à la libération de M. Mandela, à qui on ne demande plus désormais de condamner le

Dans un paradoxe qui n'est qu'apparent, il s'empresse aussitôt d'ajoutez que sa remise en liberté « n'est pas d'actualité à ce stade ». « n'est pas d'actualité à ce stade ».
Plus qu'une sortie de prison, son
objectif est de « contribuer à la
création d'une atmosphère qui favoriserait la paix ». Ce paragraphe
sibyllin semble bien vouloir dire que
Nelson Mandela n'est pas disposé à
sortir de prison si certaines conditions ne sont pas remplies.

Ce qu'il veut, plus que jamais – il le dit dès le début de son communiqué, - c'est l'établissement d'un «dialogue» entre le gouvernement et le mouvement antiapartheid, an premier rang duquel l'ANC, ce qui suppose donc la légalisation de ce dernier. Sa rencontre avec M. Botha dernier. Sa rencontre avec M. Borna « ne représente aucune déviation par rapport à la position que j'et adoptée au cours des vings-huit dernières années », dit-il. Cette phrase est visiblement destinée à ressurer la population noire et à lui faire comprendre des la lui faire comprendre de la lui faire de la lui faire comprendre de la lui faire de la lui faire comprendre de la lui faire comprendre

Dans son communiqué, le minis-tre de la justice indiquait que M. Botha et M. Mandela n'avaient pas discuté « la possibilité d'étapes supplémentaires ou de négocia-tions ». Nelson Mandela, pour sa part, mentionne « de possibles disrussions dans l'avenir

Cussions dans l'avenir.

D'autre part, Winnic Mandela a révélé quelques détails sur l'entrevue du 5 juillet. A en croire Mandela, qui parlait à la BBC, son mari aurait pratiquement été mis devant un fait accompli le 4 juillet an soir par le ministre de la justice. Mais elle ne désapprouve pas cette rencontre pour autant. Au contraire. « Pour que nous arrivions à la table des négociations, a-t-elle dit, il faut bien commencer quelque part. »

• SWAZILAND : le premier ministre sanctionné pour « déso-béissance ». — Le roi du royaume du Swaziland, Mawati III, a démis de es fonctions, mercredi 12 juillet, pour cause de « désobéissance », son premier ministre Sotsha Dlarnini, qui était depuis trois ans à la tête du gouvernement swazi. Le futur premier ministre de ce patit royaume montagneur d'Afrique australe service.

# La mise en œuvre du plan de paix au Sahara occidental

# La commission technique de l'ONU a remis son rapport au Maroc et au Front Polisario

l'ONU, chargée de la mise en œuvre du plan de paix au Sahara occidental, a eu ses premiers entretiens, mercredi 12 juillet à New-York. avec des délégations du Maroc et du Front Polisario. La commission insti-Front Polisario. La commission insti-tude après le voyage da socrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, en juin dernier, au Maroc et en Algérie, a d'abord reçu le secrétaire d'Etat marocain pour les affaires étrangères. Moulay Ahmed Cherkaoui. Elle a'est, ensuite, entretenue avec une déléga-tion du Front Polisario conduite par

bureau politique de ce Front.

est censé préciser les termes de l'accord conclu le 30 août 1988 à Genève entre le Maroc et le Front Polisario. Cet accord, élaboré conjointement par l'ONU et l'Organisation de l'unité africaine (OUA), msanon de l'unité airicaine (OUA), prévoit notamment l'organisation d'un référendum d'auto-détermination après l'instauration d'un cessez-le-feu, sous la surveillance des Nations unies.

La commission technique de M. Ahmed Boukhari, membre du ... Mais l'accord achoppe essentiellement sur le rôle dévolu à l'armée et La commission a remis à l'une et à l'administration marocaines dans à l'autre partie un document dont la ce territoire pendant la période pré-teneur n'a pas été révélée. Ce texte cédant le référendum. Or le numéro deux du Front Polisario, M. Bachir Mustapha Sayed, a déclaré, mercredi à Alger, que son mouvement ne s'opposerait plus à la présence de l'armée marocaine au Sahara occidental pendant un référendum dans ce territoire si le Maroc et le Polisario parvenaient à « un accord politique » à l'issue de « négociations directes ». – (AFP.)

# Le Monde ABONNEMENTS VACANCES

VOUS N'ÊTES PAS ABONNÉ : Ranvoyez-nous la bullatin ci-dessous, accompagné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue. VOUS ÊTES DÉJA ABONNÉ: Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métropolitaine. Renvoyez-nous simplement le bulletin ci-dessous sans oublier de joindre votre bande.

|            |                                                     | EIIV         | ANGER® (vois com |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2 semaines | 80 F                                                | <del>-</del> | 150 F            |
| 3 semaines | 120 F '                                             |              | 210 F            |
| 1 mois     | 150 F                                               |              | 261 F            |
| 2 mals     | 260 F                                               |              | 452 F            |
| 3 mola     | 365 F                                               |              | 700 F            |
| «LE        | N, NOUS CONTACTER AU: {1] MONDE > ABO 709, 75422 PA | NNEN         | ENTS             |

| VOTRE ABONNEN |               |             |             |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | DE VACANCES : |             |             |
| NOM RUE_      |               | <del></del> |             |
| PAYS          |               |             | <del></del> |

● VOTRE NUMÉRO D'ABONNÉ (si vous êtes dejà abonné)

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

SOUDAN

# Visite du général Béchir en Egypte

Le chef de la junte au pouvoir à Khartoum et auteur du coup d'Etat du 30 juin, le général Omar Hassan El Béchir, a effectué, mercredi 12 juillet, une brève visite en Egypte, premier pays à avoir reconnu le nouveau régime souda-nais. Après des entretiens avec le président Hosni Moubarak, qui lui a réservé un accueil solennel, le géné-ral Béchir a admis, lors d'une conférence de presse, que le soutien du Caire dès le début du putsch lui avait « facilité la tâche ».

Tout en niant avoir joué un rôle Tout en niant avoir joué un rôle dans le coup d'Etat du général Béchir, l'Egypte a apporté à ce dernier un soutien politique et matériel (pétrole, armes, médicaments), plaidant sa cause auprès des autres pays arabes deux jours à peine après le rezversement de M. Sadek El Mahdi. M. Moubarak, a précisé le général Béchir. se fera l'avocst du général Béchir, se fera l'avocat du Soudan auprès des dirigeants des pays industrialisés qu'il rencontrera à Paris à occasion des fêtes du Bicentenaire de la Révolution. (Cor-



Modeles

201



# ESSENCE SANS PLONB:

| Véhicules essence millésime 90*acceptant l'Euros<br>Modèles | Versions                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Renault 19 et Renault 19 Chamade                            | Toutes versions sauf Renault 19 Société TR |
| Renault 21 et Renault 21 Nevada                             | Toutes versions                            |
| Renault 25                                                  | Toutes versions sauf Renault 25 V6 Turbo   |
| Renault Espace                                              | Renault Espace 2000 TXE et 2000-1          |
| Renault Master                                              | Toutes versions                            |
| Renault Trafic                                              | Toutes versions                            |
| Jeep Wrangler et Cherokee                                   | Toutes versions                            |

| Véhicules essence millésime 90* acceptant le super sans plomb 88-98 notamment elf OPTANE |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Modèles                                                                                  | Versions                                          |  |  |  |
| Rendoit Supercing                                                                        | TR, Société TR, GTR, GTS, Automatic, GTX, Baccara |  |  |  |
| Renault Express                                                                          | GTL                                               |  |  |  |
| Renault 19 et Renault 19 Chamade                                                         | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Renault 21 et Renault 21 Nevada                                                          | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Renault 25                                                                               | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Renault Espace                                                                           | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Renault Master                                                                           | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Renault Trafic                                                                           | Toutes versions                                   |  |  |  |
| Jeep Wrangler et Cherokee                                                                | Toutes versions                                   |  |  |  |

<sup>\*</sup> Commercialisés à partir du 1<sup>er</sup> Juillet 89. Pour les modèles commercialisés avant le 1<sup>er</sup> Juillet 89, une très large partie d'entre eux accepte l'essence sans plomb : les concessionnaires Renault se tiennent à votre disposition pour tous renseignements.

# LES MOTEURS RENAULT SONT DEJA PRETS.



post Pollario

RENAULT préconise elf



# L'ancien « grand argentier » du général Pinochet entre en lice

Après avoir été l'enfant chéri de la droite chilienne, M. Hernan Buchi en est maintenant l'enfant terrible. En rendant publique, mercredi 12 juillet, sa décision d'être finalement candidat à l'élection présiden-tielle du 14 décembre, l'ancien ministre des finances du général Pinochet a déclenché les hostilités contre la principale formation du camp conservateur, Rénovation nationale, qui soutient la candida-ture de son président, M. Sergio

 Pour quelqu'un qui prétendait me pas avoir la vocation, quelle évo-lution rapide. Il devrait donner la ironisait-on mercredi au siège de Rénovation nationale. M. Buchi avait en effet annoncé an mois de mai, à la stupéfaction générale, qu'une « contradiction vitale » Pempêchait de se lancer dans la course à la magistrature suprême et une sa nature réservée était incompatible avec un rôle politique de premier plan. Quelques jours après la défaite du général Pinochet au plé-biscite du 5 octobre dernier, un comité d'indépendants pour la candidature d'Hernan Buchi » commençait à recueillir des signatures de soutien. Fort de moyens financiers considérables, il a mené campagne tambour battant pour convaincre son champion d'entrer en lice, et fut bientôt relayé par la plupart des partis de droite - y compris, alors avec des nuances, Rénovation nationale. Il put crier victoire lorsque le ministre remit sa démission au président de la République. Pendant quarante jours, le « père du miracle économique chilien - donna la sensation d'être le plus sûr présidemiable des partisans du régime avant de créer un premier choc en déclarant forfait.

C'est alors que M. Jarpa est entré en lice. Cet ancien ministre de l'intérieur du général Pinochet s'efforçant de construire un parti qui se veut de centre droit n'hésite pas pour cela à prendre publiquement ses distances vis-à-vis des «durs» du régime. «La tâche est ingrate, commente son second, M. Andres Allamand. Pinochet a fait le vide autour de lui et a toujours mis des bâtons dans les roues à ceux qui veulent réorganiser la droite pour qu'elle joue un rôle dans la future démocratie. »

Est-ce la crainte des militaires et de certains hommes d'affaires de voir Rénovation nationale voler de ses propres ailes et s'entendre avec

qui explique les pressions exercées sur M. Buchi pour le faire revenir est-il que la candidature de M. Jarpa a été laissée sans sourien financier alors que la campagne en faveur de l'ancien ministre des finances reprezait de plus belle.

#### Le soutien des forces armées

Il est vrai que les sondages donnent à cet homme jeune (il a tout juste quarante ans), au style on ne peut plus opposé à celui des hommes politiques traditionnels, de plus grandes possibilités de victoire qu'à M. Jarpa pour rivaliser avec M. Patricio Aylwin, leader de la Démocratie chrétienne, et aujourd'hui candidat unique de toutes les forces d'opposition. Mais peut-être M. Hernan Buchi a-t-il sérieusement entamé le capital de sympathie dont il jouissait auprès d'une partie de l'opinion publique en donnant la fâcheuse impression d'être un homme peu constant. « L'indécision serait-elle une qualité requise pour être chef de l'État? », demande le dirigeant socialiste M. Ricardo Lagos.

Par ailleurs, le soution déclaré des commandants en chef des forces armées, l'appui financier que lui accorde, entre autres, le gendre du général Pinochet, homme d'affaires prospère, ternissent l'image d'« indépendant » dont M. Buchi voudrait se parer. Et comment résis tera cet introverti, jamais à son aise devant un micro, au feu roulant des questions des journalistes de l'oppotion, qui ont désormais accès ouverture oblige - aux émissions politiques télévisées? Le retour de l'ancien grand argentier pose, pour le moment, plus de problèmes à la droite qu'il n'en réson l. A commen cer par la confection d'une liste unique aux élections parlementaires, à laquelle se sont attelées ses différentes composantes. Il reste surtout à savoir ce que décidera M. Jarps. Des élections de décembre, il attend moins une victoire de son camp qu'une réinsertion des conservateur dans le jeu démocratique. La réapparition de M. Buchi, poussé par k ban et l'arrière-ban du pinochétisme, pourrait bien, à cet égard, mettre son projet en difficulté.

HAITI: aucune date n'est fixée pour les élections

# Les dossiers chauds du général Avril

PORT-AU-PRINCE de notre envoyé spécial

. « La hiérarchie militaire a gagné. Nous avons pu rétablir la discipline. et nous avons désormais le d'Haiti. > Seul dans son bureau, au premier étage du palais présiden-tiel, le général Prosper Avril apparait beaucoup plus aur de son pou-voir qu'il y a un mois. En dépit d'un long entretien avec les neuf mem-bres du Conseil électoral permanent (CEP), juste avant de nous recevoir, le chef de l'Etat n'est capendant toujours pas en mesure de préciser la date des élections. L'époque où il ne s'exprimait qu'en présence du sergent Joseph Heu-breux, leader du Mouvement des soldats qui l'avait porté à la présidence lors du coup d'Etat du 17 septembre 1988, semble révo-

e On a dit que j'avais été porté au pouvoir par des éléments de base. Je n'en disconviens pas. La garde présidentielle entendait résgir contre les incendies d'églises, les violations des droits de l'homme, la corruption qui battait son plein. Dès mon arrivée au pouvoir, j'al entrepris un profond nettoyage des forces armées. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la tentative, presque réussie, de coup d'Etat du 2 avril dernier », ajoute le

Le ronronnement de l'air conditionné ne parvient pas à couvrir les vociférations d'environ deux cents jeunes recrues qui s'entraînant, en tenue de combat, autour du palais.

« Il y a encore un mois, je ne pou-vais m'assurer de l'exécution des ordres. Après les affrontements du lébut avnil, il y a eu nature beaucoup de départs, de démissions; certains enrôlés ont dû être renvoyés. Au total, il y a plus de mille cinq cents places vecent que nous sommes en train de com-

Depuis trois mois, l'insécurité est redevenue l'une des préoccupations majeures des Haitiens. Nombre d'agressions sont le fait d'hommes en tenue mattaire, portant des armes de guerre. « H. est vrai que des enrôlés ont été surpris dans das actes malhonolites a. reconnaît le général Avril. « lis sont ieurs juges natureis », affirme-t-il. Ces assurances n'empêchent pas semaine demière, le frère d'un diriant politique. M. Turneo Delpé, a ssiné par des inconnus. La police ne s'est manifestée que tardiversent, après l'intervention d'un

#### Scandales financiers

La détérioration de l'économie haîtienne, qui se traduit par une rapide dépréciation de la gourde, la monnaie nationale, est un autre défi que doit affronter le gouvernement du général Avril. e Après trente années de dictature, la pays vient de conneître trois ans de convulsions, de graves, de mani-festations et de violences qui ont conduit besucoup d'usines à fermer leurs portes. Nous avons perdu plus de dix mille amplois. L'alde externe qui représentait 150 millions de dollars par an a été coupée après les élections du 29 novembre 1987 [NDLR : qui ont tourné au bain de sang] >,

Outre la lenteur du processus de démocratisation, la révélation récente de plusieurs scandales nciers - dont l'un portant sur des achets spéculatifs de sucre & coûté son poste au gouverneur de la Banque centrale - n'est guère-de nature à rassurer les bailleurs de fonds. La réponse du général Avril n'est guère convaincante : « C'est un prétexte, car nous avons tou-jours été prêts à créer les conditions de transparence nécessaires pour la gestion des fonds que nous recevons », affirme-t-il, après avoir soutenu que le « scandale du sucre situait au niveau du secteur

Le général Avril se félicite cependant de l'attitude de la France : « Nous avons des contrats comme appoint au budget, ou pour l'irrigation de terres agricoles. Besucoup de choses sont en cours avec Paris », révèle le président haîtien. Côté américain, le général Avril se réjouit de l'attitude du Congrès qui « a reconnu les efforts du gouvernement pour établir la démocratie, en levant, en principe, la sanction qui était imposée au pays depuis le 29 novembre 1987 ». Mais il regrette que la paperesserie administrative > retarde l'arrivée de l'aide alimentaire de 12 millions de dollars

Autre dossier « chaud » pour le ouvernement haitien, celui des relations avec la République Dominicaine voisine. « Nous allons plantfier une rencontre avec le président sguer pour éclaircir certains points, notamment la situation des braceros (coupeurs de canne haitiens) et la présence de certaines personnes en République Dominicaire qui nous causent des proministre de l'intérieur de Jean Claude Duvaller, réfugié à Saint-Domingue] était beaucoup plusé loin, cela alderait à la stabilité, d'Haīti. Mais je n'entends pas mélanger les termes d'un accord tion », confie le général Avril.

Retour à la situation politique intérieure et au calendrier électoral : le président nous incite à rentoral permanent (CEP), une institution, salon lui, « complétement indépendante du pouvoir axécutil et qui travaille d'arrache-pied pour établir son règlement intérieur ». Les neuf membres du CEP, depuis leur prestation de serment, en avril demier, ont réglé le premier point, portant sur la loi organique du CEP, et engagé des consultations avec les partis politiques et les organ tions socio-professionnelles. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils se håtent avec lenteur. Serait-elle inspirée par le palais? Certains diplomates en poste à Port-au-

JEAN-MICHEL CAROIT.

# PĒROU

# L'armée a pris l'offensive contre le Sentier lumineux

de notre correspondante

Une quarantaine de guérilleros du antier lumineux et un sous-officier de Parmée de terre ont été tués, mercredi 12 juillet, au cours d'un affrontement survenu dans le département de Hua-nuco, ont annoncé des sources militaires à Lima. La semaine précédente, une vingtaine de guérilleros avaient déjà été abattus dans cette même région ama-zonienne. Ce théâtre d'opération recou-vre le haut Huallaga, une vallée produisant l'essentiel de la coca péruvienne. Deux autres importantes offensives des forces armées ont en lieu

taires avaient plutôt donné l'impression de réserver leurs effectifs pour la période suivant la fin du mandat du président Alan Garcia, au printemps

Le bulletin d'information de la nission andine de juristes » souligne que la violence politique a provo-qué, en juin, la mort de 470 personnes. Le chiffre de 1595 tués pour le premier semestre de cette année, auquel on parvient ainsi, est deux fois plus élevé que celui de la même époque de 1988. La commission interprête cette hécatombe comme une consèquence d'une grande offensive lancée par l'armée : ces dernières semaines, celle-ci a annoncé

«Le fait que, dans de nombreux cas, il n'y ait pas d'information sur l'identité des morts, ou, pour le moins, sur leur nombre exact, est une source de préoccupations, ajoute le bulletin des juristes andins. Cela pourrait indiquer que des civils innocents sont assassinés, puis présentés comme « morts au combat. »

Néanmoins, l'offensive du Sentier se poursuit dans tout le pays, avec de embuscades contre des convois de l'armée ou de la police, et le sabotage des installations electriques desservant

● CUBA : M. Castro prêt à coopérer avec Washington... - Cuba Etats-Unis devraient trouver « une forme de communication » dans leur lutte commune contre le trafic de drogue, a déclaré le 9 juillet M. Fidel Castro dans son discours devant le Conseil d'Etat, qui a rejeté la grâce du général Arnaldo Ochoa et condimnés à mort pour avoir favorisé des transbordements de cocalina entre Amérique du Sud et Amérique du Nord. La chef de l'Etat a, par ailleurs, indiqué que, les jours demiers, les forces sériennes de l'île avaient. par trois fois, reçu l'ordre d'abattre ter de la drogue. Lors d'une de ces opérations, deux Mig se sont trouvé avoir une attitude menaçante envers des appareils de la garde côtière des Etats-Unis qui poursuivaient l'un des

Si vous ne savez pas pourquoi vous devez écrire au président Hafez el Assad, **Abd Manjouneh** détenu arbitrairement le sait.

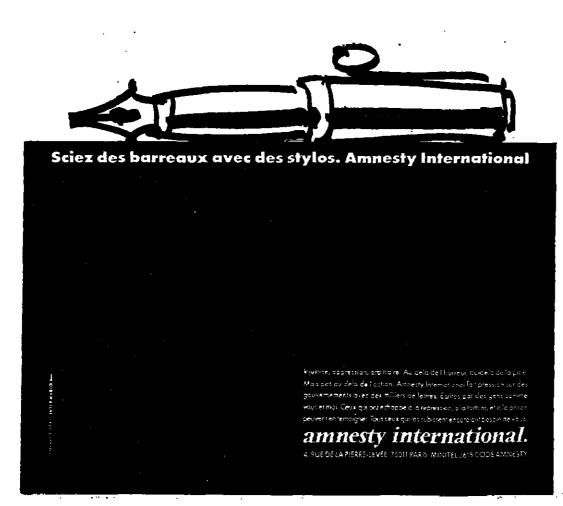

# **Proche-Orient**

# ISRAËL

#### Prochaine réouverture des écoles en Cisjordanie

Le ministre israélien de la défense, Le ministre israeuen de la dereinse, M. Itzhak Rabin, a ordonné, mercredi 12 juillet, de préparer la réouverture des écoles de Cisjordanie, fermées depuis pratiquement le début du soulèvement palestinien, il y a dix-neuf mois. Cette réouverture devrait se faire « progressivement dans un proche avenir », sans toutedans un proche avenir », sans toute-fois qu'une date sit été fixée pour le retour à l'école des quelque trois cent vingt mille élèves arabes de Cisjorda-

nie.

La fermeture ininterrompue des écoles de Cisjordanie a soulevé de très vives critiques, tant de la part des Palestiniens qu'en Israël et même à l'étranger. Les Etats-Unis, notamment, ont demandé aux dirigeants israéliens de mettre fin à cette mesure. Une mission du département d'Etat doit se rendre la semaine prochaîne en Israël pour mesurer la détermination des responsables israéliens à donner suite à leur plan de paix comportant des élections dans les territoires occupés.

Cependant, les troubles se poursui-

Cependant, les troubles se poursuivent en Cisjordanie, où un Palestinien a été tué à Hébron, alors qu'en compagnie d'autres manifestants il lançait des pierres sur une patronille de l'armée. A Naplouse, une femme de margate deux autres parconnée de de quarante-deux ans, soupconnée de « collaborer » avec les autorités israéliennes, a été tuée d'une balle dans la tête tirée par un inconnu. — (AFP,

e ÉGYPTE: M. Mouberak, « ne comprend plus rien » à Israël. — Le président Moubarak désepère de la politique israélienne. « Franchement, dit-il dans un entretien publié jeudi 13 juillet par le Figero, je ne comprends plus rien à ce qui se passe en Israël. » « Si on remonte à la première guerra israélo-araba de 1948, je me rappelle que c'était israél qui faisait des propositions et les Arabes qui répondaient toujours non », poursuit-il, pour conclure : « Ms crainte, c'est i, pour conclure : « Ma crainte, c'est que, pendant les quarante prochaines années, les Arabes disent oui et les israéllens disent non, y

# Le Congrès américain critique vivement la diplomatie des Etats-Unis dans la région

des représentants lui ont reproché, pêle-mêle, de poursnivre le dialogue avec l'OLP, de faire pression sur Israël et de tarder à dénoncer le ter-

Le président de la souscommission de la Chambre des représentants, M. Lee Hamilton (démocrate, Indiana), a reproché au gouvernement d'avoir autorisé an gouvernement d'avoir autorisé des contacts avec le numéro deux de l'OLP, M. Salah Khalaf, alias Abou lyad, qu'il a qualifié de « terroriste déclaré». M. John Kelly, secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-Orient, lui a répondu que Washington tentait de persuader les dirigeants de l'OLP que « le terrorisme, la lutte armée, n'offrent pas de solution». « Persuader suppose des contacts», a souligné M. Kelly, tout en reconnaissant que « le comité en reconnaissant que «le comité exécutif de l'OLP comptait un certain nombre d'individus qui pourraient bien avoir trempé dans le terrorisme dans le passé».

M. Gary Ackerman (démocrate, Etat de New-York) s'est à son tour étonné que les États-Unis maintiennent leur dislogue avec l'OLP alors que celle-ci ne dénonçait pas les actes terroristes comme celui d'un Palestinien qui a fait verser un autobus dans un ravin le 6 juillet, toant 14 personnes.

«Il me semble que vous avez abandonné les principes mêmes sur lesquels les discussions étaient basées, et que vous avez donné le feu vert et encouragé la perpétration d'actes terroristes», a déclaré

Pressé de questions, M. Keily reconnu que le dialogue avec l'OLP n'avait donné aucun résultat concret depuis six mois. «Ce n'est pas un

Washington (AFP). – La diplomatie américaine au Proche-Orient a essuyé, mercredi 12 juillet, une volée de critiques au Congrès, où trace de participation de l'OLP dans des actes terroristes en Israël depuis

4. 英

ers likerali

**3.4%** 

Carried Sa Links

Le secrétaire d'Etat adjoint a par ailleurs démenti que la délégation américaine qui doit se rendre la semaine prochaîne en Israël ait l'intention de dissuader le Parti travailliste de quitter la coalition gouvernementale. La presse hi a prêté cette intention et M. Hamilton a trouvé - plutôt extraordinaire que les Etats-Unis interferent dans la politique intérieure d'Israël ». « Ce n'est pas à nous d'essayer de manipuler la politique intérieure en Israel, a répondu M. Kelly, nous ne prendrons pas de position publique sur une question pareille ».

# AU NOM DE DIEU

A l'occasion du quarantième jour du décès de l'imam Khomeyni, guide et fondateur de la révolution islamique d'Iran, une cérémonie de deuil et de prière aura lieu le :

dimanche 16 juillet 1989 de 18 h à 21 h

Salle de l'Espace Austerlitz

30, quai d'Austerlitz 75013 PARIS

Ambassade de la République

15

# Les sept pays les plus industrialisés s'engageront-ils à ne plus être complices de crimes de guerre ?



**DROIT INTERNATIONAL 1990** 45, boulevard Saint-Germain B.P. 136 - 75223 PARIS Cedex 05 CCP Paris 9522.96 K

# **DROIT INTERNATIONAL 1990**

**DÉCLARATION DE PARIS** du 14 juillet 1989

proposée par Droit international 1990 à la signature des sept chefs d'État ou de gouvernement des pays les plus industrialisés réunis à Paris le 14 juillet 1989 :

NOUS soussignés, George Bush, Helmut Kohl, Ciriaco de Mita, François Mitterrand, Brian Mulroney, Margaret Thatcher, Sosuke Uno, chefs d'État ou de gouvernement des États-Unis d'Amérique, de République fédérale d'Allemagne, d'Italie, de France, du Canada, de Grande-Bretagne, du Japon, réunis à Paris le 14 juillet 1989,

ATTENDU QUE nos États respectifs sont tous membres des Nations unies et ont tous signé et ratifié la Charte de l'ONU du 26 juin 1945;

ATTENDU QUE, par cette Charte, nos États sont engagés :

- à « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international » (préambule);

- à « accepter et appliquer les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU conformément à la présente Charte » (art.25);

à faire « prévaloir leurs obligations en vertu de la Charte de l'ONU sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international » (art.103);

ATTENDU QUE nos États ont tous signé et ratifié les conventions de Genève du 12 août 1949;

ATTENDU QUE, par ces conventions, nos États sont engagés :

: - à « respecter et faire respecter en toutes circonstances » le droit international humanitaire (art.1er);

- à faire appliquer ces conventions avec le concours et sous le contrôle, notamment, du Comité international de la Croix-Rouge - CICR (art.8-11);

# **RECONNAISSONS DÈS LORS**

1. que, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU ou le CICR dénoncent ou condamnent un État pour violations du droit international, infractions aux « lois et coutumes de la guerre » ou au droit humanitaire, ces dénonciations et condamnations sont formulées en vertu du droit international et ont une valeur et une force juridique obligatoires ;

2. que les livraisons de matériel de guerre aux États dénoncés ou condamnés par le Conseil de sécurité de l'ONU ou le CICR sont dès lors illicites au regard du droit international public et humanitaire ;

3. que les obligations contractées par nos États respectifs dans la Charte de l'ONU et les conventions de Genève prévalent en droit sur les obligations éventuellement contractées dans des accords d'assistance militaire et de livraisons de matériel de guerre ;

# **ET NOUS ENGAGEONS**

1. à respecter nos obligations de droit international et à suspendre toute livraison de matériel de guerre à tout État qui serait dénoncé ou condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU ou le CICR pour violations du droit international, cela dès la condamnation et jusqu'à ce que la preuve du respect du droit international par l'État en cause soit apportée par une enquête internationale;

2. à faire respecter, par tous les États, leurs obligations de droit international et à veiller à ce que les États exportateurs de matériel de guerre, qu'ils signent ou non la présente Déclaration, respectent les obligations internationales qu'ils ont contractées en signant la Charte de l'ONU et les conventions de Genève ;

3. à saisir la Cour internationale de justice de La Haye dans tous les cas où un État poursuivrait, au mépris de ses obligations de droit international, ses livraisons de matériel de guerre aux États dénoncés ou condamnés par le Conseil de sécurité de l'ONU ou le CICR.

Paris, le 14 juillet 1989.

George Bush

James S. S. Carlot

**Helmut Kohl** (RFA)

Ciriaco de Mita (Italie)

François Mitterrand (France)

**Brian Mulroney** (Canada)

**Margaret Thatcher** (Grande-Bretagne)

Sosuke Uno

(Japon)

# Politique



# Radioscopie de l'Assemblée nationale

# IV. - La maison Fabius

L'homme est jeune, dynamique, intelligent, ambitieux. Son arrivée à la tête de la maison assoupie, distancee dans la course an pouvoir, mal placée dans la compétition médiatique, avait fait naître bien des posait de nombreux atouts pour aider l'Assemblée nationale à etrouver un lustre ind bon fonctionnement d'une démocratie parlementaire. Mais, aujourd'hui, si Laurent Fabius n'a pas (encore?) décu, son état de grâce s'est dissipé.

L'ambition était pourtant grande. Lors de son discours de remercie-ment après son élection au « perchoir », il avait émis le vœu que « l'essentiel du débat politique » ait lieu au Palais-Bourbon et que l'Assemblée offre « à l'opinion, qui [la] juge, un visage autre que l'alternance des joutes (...) et des travées souvent trop vides ». Il vonlait aussi « permettre à chaque député d'exercer vraiment sa fonction de législateur et de contrôler le ent -. Vaste programme! D'autant qu'une telle revalorisation du rôle du Parlement va, à l'évidance lourde de l'évolution de la vie nolitique française. L'enjeu pour son horation de l'image de l'Assemblée nationale ne peut qu'avoir des retombées positives sur celle de son président. Mais sa volonté d'obtenir consensus autour de toutes les réformes, dans une maison où le poids de la tradition fait régner le raservatisme, ne hi a permis de progresser qu'à petits pas, au point que les « réformettes » ont parfois ressemblé à des gadgets.

La stratégie personnelle de Laurent Fabius, surtout, était trop claire. L'hôtel de Lassay n'est pour lui qu'un succédané, et il n'a guère cherché à cacher qu'il n'était qu'un moyen de préparer son avenir. L'Assemblée peut bénéficier de la présence, à la présidence, d'un homme qui joue un rôle important dans le débat politique. Encore fautil que ses membres n'aient pas la désagréable impression qu'il se sert plus de sa fonction qu'il ne la sert. Or, aujourd'hui, la question est

L'intelligence, la réflexion ne remplacent pas la connaissance pratique. Le nouveau président et son équipe en ont fait le cruel apprentissage. Laurent Fabius n'a jamais été un « vrai » député. De 1978 à 1981, il était plus le collaborateur de François Mitterrand que le représe de la Seine-Maritime. De 1981 à 1986, il a compris l'intérêt pour un membre du gouvernement d'être soutenu par des élus dociles. De 1986 à 1988, son statut d'ancien premier ministre l'a empêché de connaître les joies et les difficultés d'un député de base. Devenu président de l'Assemblée nationale, il a et ses collaborateurs avec lui, tendance à confondre l'hôtel de Lassay et l'hôtel Matignon.

# Des attentions pour l'opposition

La tradition et le règlement ne font pas du président de l'Assemblée l'équivalent d'un premier ministre qui disposerait souverainement de l'administration et qui aurait des relations hiérarchiques avec les questeurs, sortes de ministres des finances. L'organisation et la direcbureau de l'Assemblée, composé à la proportionnelle des groupes : ce sont lité des services financiers et administratifs, aucune dépense nouvelle ne pouvant être engagée sans leur avis. Et, s'ils doivent des comptes, ce n'est pas au président mais au bureau. L'administration elle-même dispose d'une autonomie certaine à l'égard des maîtres politiques du vice d'une majorité, par définition de passage, mais de tous les députés.

Pour des hommes habitués à « l'exécutif », le changement était trop brutal. D'autant qu'ils ont trouvé face à eux des questeurs (les socialistes Philippe Bassinet et Gil-Cointat) investis eux aussi de cette fonction pour la première fois, et qui redoutaient, donc, que la présidence ne profitât de l'occasion pour réduire leurs prérogatives. L'admi-nistration, qui fait profession d'un apolitisme parfois plus apparent que récl, n'a pas apprécié non plus de voir trois fonctionnaires de l'Assemblée détachés au cabinet du président. Elle a craint que cela ne courtcircuite ses structures normales de commandement. Là encore, il a fallu, après quelques atermojements. que les territoires des uns et des

antres soient clairement déterminés. La courtoisie naturelle de M Laurent Fabius, même si elle

d'arrondir bien des angles. Son souci permanent d'être effectivement le président de TOUS les députés, les attentions particulières qu'il a su avoir pour nombre de responsables de l'opposition, lui ont créé des sym-pathies à droite. Même si parfois il en fait un peu trop.

Ainsi, dernièrement, les socialistes tenaient absolument à nommer au secrétariat général de la questure Michel Bisault, un fonctionnaire auquel certains reprochaient d'avoir été un « compagnon de route » des communistes. Promu par les socia-listes de 1981 à 1986, il avait été mis dans un « placard » en 1986. Le président s'est rangé à l'avis de ses amis mais, comme la droite ne voulait pas entendre parler d'une telle nomination, il risquait de devoir user de sa voix prépondérante lors du vote en bureau. Un bienheureux voyage à l'étranger d'un vice-président cen triste (Loic Bouvard) permit de faciliter les choses, d'autant que deux autres membres du bureau, un UDF (Jean-Marie Caro) et un UDC (Michel Jacquemin) furent eux aussi absents lors du vote. M. Laurent Fabius put rester, formellement, au-dessus des clans, en

#### Quatrième personnage de l'État

Un homme a beaucoup œuvré pour que les crispations se calment, pour que les rapports entre les différents pouvoirs du Palais-Bourbon reprennent leur place naturelle : Jean-Claude Colliard, directeur de cabinet de Laurent Fabius. Très vite, il a oublié les habitudes prises lorsqu'il exerçait les mêmes fonctions à l'Elysée, pour se souvenir qu'une de ses spécialités de professeur de droit était, justement, le droit parlementaire. Sculement, ces contraintes juridiques, ces pesan-teurs liées à la force des habitudes, ont empêché Laurent Fabius d'apparaître, très vite, comme le symbole du renouveau du Parlement, tant il est vrai que la scule manière de plaire à tous dans un milieu conservateur est de ne pas faire grand-chose.

Etre le quatrième personnage de l'Etat permet de disposer de formidables moyens. Le protocole, bien sûr, qui permet des déplacements à

Il y a un an, Laurent Fabius faisait son entrée à l'hôtel de Lassay, prestigiense résidence des présidents de l'Assemblée nationale. Avant lui, six chefs de gouvernement avaient occupé ces fonctions que l'ancien jeune premier ministre « donné à la France » n'avait pas vraiment désirées : Charles Dupuy, Jean Bourgeois, Paul Painlevé, Edonard Herriot, Jacques Chaban-Delmas et Edgar Faure. Cinq de ses prédécesseurs (Jules Grévy, Casimir Perler, Paul Deschanel, Paul Doumer et Vincent Aurioi) out franchi la Seine quittant l'hôtel Pail Donner et vincent Annoi) out francis in Seine quatum : insteade Lassay pour le palais de l'Elysée. Fant-il y voir un signe ? Quatrième personnage de l'Etat, Laurent Fabius occupe une place importante dans le dispositif du pouvoir d'Etat. Comment tourne la maison Fabius ? Qui l'occupe ? Sur quoi a-t-elle prise ? Quelle a été la portée des réformes introduites pour réveiller le Palais-Bourbon ? Autant de questions auxquelles ce quatrième volet de notre enquête tente de répondre. Les trois premiers volets portaient sur le bilan de santé du Parlement (le Monde du 11 juillet), les thérapies possibles (le Monde du 12 juillet) et les grandes heures qu'il a commes dans le

l'étranger pour renforcer l'image d'un homme apte aux relations internationales et qui amène, aussi, tous les hôtes d'importance de la France à venir saluer le président de l'Assemblée nationale. Laurent Fabius a volontairement développé cet aspect de sa tâche en accueillant des hommes comme Lech Walesa ou Andrei Sakharov. Il manifestait là un des grands axes de sa politique : l'ouverture. Pour améliorer l'image de l'Assemblée, il souhaite qu'elle ne soit pas qu'une simple machine à faire - plutôt bien - les lois, à contrôler - plutôt mal l'action du gouvernement. Il veut donc que se multiplient dans ses murs les rencontres, les colloques,

passé ( le Monde du 13 juillet).

#### Les salons de la République

Le Bicentenaire a été, pour lui, une merveilleuse occasion de mettre cette théorie en pratique. Si la décision de principe avait été prise sous la présidence de Jacques Chabanmas, c'est Laurent Fabius qui s'est battu pour que les cérémonies organisées au palais aient tout le lus-tre nécessaire. Un crédit de 20 millions de francs a été débloqué pour 1989. Un membre du cabinet de la présidence, Bernard Faivre d'Arcier, suit exclusivement ce dossier. Les retombées médiatiques bénéficient certes à l'Assemblée nationale, mais aussi au président.

L'hôtel de Lassay est, surtout, un merveilleux lieu de réception. Tous ses locataires en ont usé; l'actuel donne parfois l'impression d'en abuser. Comme ses prédécesseurs, il invite les électeurs de sa circonscription à visiter le palais, avant de leur offrir un goûter. Comme eux, il réunit régulièrement ses amis politiques pour débattre de sa stratégie. Ainsi, tous les jeudis matin, se retrouvent pour un petit déjeuner les quinze» : Laurent Fabius, Claude Bartolone, Jean-Pierre Bayle (sénateur des Français de l'étranger), Joseph Daniel (responsable de la communication), Jean-Claude Col-liard, Thierry Mandon (jeune député de l'Essonne), Michel Fran-çaix (député de l'Oise), Henri Weber (membre du cabinet), André Billardon (premier vice-président de l'Assemblée), Laurent Cathala (député du Val-de-Marne), Georges Filliond, Jean Auroux, Marcel Debarge, Jean-Marcel Bichat (son éternel conseiller parlementaire, qui assure les liens avec le parti), Jacques Mellick (le ministre de la mer). Ce sont les vrais responsables du courant = fabiusien >.

La salle à manger permet, aussi, d'accueillir à déjeuner, par petits groupes, les députés socialistes. Les propos échangés doivent être intésants, car les proches du président expliquent, aujourd'hui, qu'il a pu ainsi se bâtir un réseau imposant parmi les élus, laissant à ses rivaux le contrôle de l'appareil du PS, qui lui avait été refusé.

tique qui a cours dans quelques ministères : une avant- première cinématographique, suivie d'un souper. Les liens convivianx y ont la priorité. Amis personnels, relations mondaines et culturelles, députés de tous bords, s'y mêlent.

Le plus spectaculaire n'est pas-encore là. Les grands salons de la présidence sout fréquemment envahis par des cocktails ou des diners de toutes sortes. Il n'est pas rare de voir un traiteur enlever les reliefs d'un repas pendant qu'un autre installe ses plats et ses bouteilles. Ces réceptions se sont multipliées de telle façon qu'il a fallu y affecter du personnel supplémen-taire, et, comme ces salons servent au protocole qui conduit le président à l'hémicycle, embaucher des déménageurs pour enlever et remettre les canapés roses qui en font l'orne-

L'hôtel de Lassay est, ainsi, devenu un des hauts lieux festifs de la République. Laurent Fabius l'a voulu pour symboliser « l'ouverture » de la maison qu'il préside. Il pense que la réputation de celle-ci a tout à gagner à ce que des colloques se terminent par des buffets chez elle, que des associations dignes d'intérêt veuillent s'y réunir. Il prête donc facilement ses salons, quitte à ce que la note soit payée par ceux qui s'y réunissent, comme les anciens élèves de l'ENA, ou cette publication américaine qui y a achevé une rencontre avec des chefs d'entreprise européens. Les deman-deurs doivent cependant répondre à certains critères. Parfois, quelques accommodements sont indispensables. Pour recevoir le prince Charles et Lady Di sur un bateau-mouche, il a fallu dédommager l'entreprise qui avait retenu le même bateau longtemps à l'avance, pour la réception annuelle de ses cadres. On lui offrait les salons de l'hôtel de Lassay...

Tout cela coûte cher. Le budget de réception de Laurent Fabius a été fixé, en 1989, à 2,4 millions de francs (une partie étant prise sur les crédits du Bicentenaire), alors que pour Jacques Chaban-Delmas il n'était que 1,9 million. Les ques-teurs se consolent en constatant que le nouveau président est moins dépensier en voyage que son prédésseur, même si ce qui est gagné ici

La politique de la réception est ne compense pas ce qui est perdu là allée bien au-delà. Laurent Fabius a De même, ils s'étaient inquiétés de instituté à l'hôtel de Lassay une pra- l'importance du cabinet, le plus nombreux depuis 1958. Mais la plu-part de ses membres sont en « détachement », donc payés par leur administration d'origine, et ce qui est versé aux autres a été jugé si mince par Michel Cointat qu'il 2 estimé qu'il n'y avait rien à dire.

ly in Senial

3 . mg - 5 . W

र १९ जिल्ला**स**्र

----

· FE SAMP

NAMES OF

AND BUTTON AND BUTTON

State of the second

31782 A.S.

- II :: -

1. 30

Le cabinet est imposant parce que Laurent Fabius ne veut pas se contenter de surveiller la bon che de l'Assemblée et de suivre les dossiers de sa circonscription. Il veut pouvoir disposor, très vite, de « notes » sur tous les sujets qu'il aborde, ou qui seront abordés devant lui. Rien de ce qui touche à l'actua-lité internationale, économique. sociale et politique ne doit échapper à ses collaborateurs. Et comme toujours ce souci d'ouverture - il intervient partout où on le lui demande, il faut lui préparer de nombreux discours.

Son équipe ressemble ainsi plus à celle d'un ministre, et surtout à celle d'un « présidentiable », qu'à celle d'un traditionnel président d'Assembiée. Il a, d'ailleurs, demandé aux membres de son cabinet de ne pas trop se montrer dans l'hémicycle, estimant que ce n'est pas à eux de contrôler le bon déroulement des débats, mais à leur collègues des groupes ou des cabinets ministériels. L'homme en charge du dossier, ou de permanence, se contente de sui-vre la discussion depuis son bureau. n'intervenant que si cela est viaicôtés de quatre anciens députés (René Souchon, Christian Lauris-sergues, Noël Ravassard et Christian Nucci) avait aussi fait beaucoup jaser. Il est vite apparu que pour plusieurs d'entre eux, il s'agis-sait essentiellement d'améliorer leur carte de visite, et de leur permettre de rester présent dans les compétitions électorales locales.

L'ontil est au point. Il a déjà fait ses preuves dans la promotion de son patron. Il lui reste à montrer qu'il peut memer à bien la réforme indispensable du fonctionnement de Assemblée nationale. Laurent Fabius et Jean-Claude Colliard sont persuadés que c'est la fonction de contrôle du Parlement qu'il faut développer plus que son rôle de législateur, qui ne peut être que réduit dans une société aux mécanismes lourds et techniques.

# Des chiffres et des hommes

L'Assemblée, a-t-on coutume de dire, est « une ville dans la ville » : elle possède son armée, ses artisans, son salon de coiffure, ses restaurants, sa propre centrale électrique... Son budget est, en 1989, de 2 milliards de francs. Plus de mille cent fonctionnaires sont au service de cinq cent soixante-dix sept députés. Voici la fiche signalétique du temple de la démocra-

 Superficie: 82 000 mètres carrés, dont 46 500 pour le seul Palais-Bourbon, 24 000 au 101, rue de l'Université (acquis en 1974), 11 500 au 233, boulevard int-Germain (depuis 1983). A l'échéance 1990, l'Assemblée nationale devrait s'enrichir de quelques milliers de mètres carrés supexacte est soigneusement gardés secrète. En surface totale (jardins et hôtel de Lassay compris), le seul Palais-Bourbon représente 3,5 hec-

 Population : aux côtés des 577 députés travaillent catégorie A (administrateurs, iers, directeurs, secrétaires (niveau ENA) ; 74 administrateurs adjoints; 42 secrétaires administratifs, 170 secrétaires, 563 agents et huissiers, 17 secrétaires des débats, 25 sténos, 47 chauffeurs, 50 gardienssurveillants, une cinquantaine d'ouvriers professionnels (chauffagiste, fleuriste, ébéniste, plombier, déménageur, jardinier, électricien, lingère, cuisinier...), 2 architectes, 2 médecins, 3 infirmières,

Au sommet de la pyramide se trouvent les deux secrétaires généraux : celui de l'Assemblée et de la présidence, M. Michel Ameller, depuis 1985, qui joue le rôle de premier conseiller du président en matière constitutionnelle et réglementaire, et assume la responsabilité du fonctionnement des différents services de l'Assemblée ; at le secrétaire général de la questure, M.Jean-Louis Thomas (qui part en retraite cette année), chargé de la gestion financière et matérielle de

Leurs particularités : ils doivent assurer jour et nuit le bon fonctionnement de l'Assemblée. Conséquences : des salaires élevés et un système de primes pour les ences de nuit (versées à partir de 19 heures, minuit et 4 heures du matin à l'ensemble du personnei, y comoris ceux qui ne sont pas de

Aux fonctionnaires de l'Assemblée s'ajoutent : un général de gendarmerie, M.Claude Ducoudray, qui assure sous l'autorité du président de l'Assemblée le commandement militaire avec un détachement perqui a la pouvoir de réquisitionner les forces armées; trente-cinq employés des postes, rémunérés par leur administration d'origine et indemnisés, pour les dépassements d'horaires, par l'Assemblée ; deux coiffeurs, qui disposent gratuite-ment des locaux (situés dans l'enceinte du Palais-Bourbon) et du matériel ; une buraliste, qui assure la vente de la presse.

● Budget : 2 008 537 000 francs en 1989. Depuis 1958, « chaque Assemblée parlementaire jouit de l'autonomie finencière » larticle 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958). Le budget de l'Assemblée est voté chaque année en séance publique, au cours de la session budgétaire, à l'automne. Une commission, composée de quinze membres désignés à la proportionnelle des groupes, est chargée « de vérifier et d'apurer les comptes ». En augmentation de 5,3% par rapport à 1988, le budget 1989 de l'Assemblée est réparti en trois postes principaux : dépenses parlementaires (35,8%), dépenses de personnel (19,4%),

1989, le chapitre des dépenses diverses a crû de plus de 71,3% en raison, notamment, d'une dépense exceptionnelle de 20 millions de francs pour la célébration du Bicen-

Equipements et services :

deux restaurants, deux self-

services, deux buvettes (une réservée aux parlementaires, l'autre à la presse et aux employés de l'Assemblée) - à titre de comparaison, la Chambre des communes abrite à elle seule dix-sept bars et cafétérias, - un salon de coiffure, un kiosque à journaux-human de tabac-souvenirs (le plus gros point Monde), un bureau de poste ouvert en permanence pendant les séances. Le trafic de ce bureau de poste (cinq cent mille plis à l'arrivée et au départ chaque mois) correspond à celui d'une ville de cinquante mille habitants. Un autre kiosque, réservé cette fois au public, a été inauguré en juin 1989 par M.Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale. Situé à l'extérieur du Palais-Bourbon, il propose à la vente de multiples documents parlementaires, des revues, des accessoires.

Une centrale électrique est située dans les sous-sols du Palais-Bourbon pour pallier toute défailtion en permanence de l'Assemblée. Sa puissance de 6 000 kWh, est celle prévue pour l'éclairage d'une cité de quinze

L'Assemblée possède également : deux ateliers d'imprimerie en offset qui publient 10 millions de feuilles et consomment 50 tonnes de pepier par an ; un parc automobile de sociante véhicules ; un gymnase ; un practice de golf ; un laboratoire de langues ; une salle

La bibliothèque (42 mètres de long et 10 mètres de large) abrite environ 700 000 livres, dont le compte-rendu du procès de Jeanne

d'Arc par l'évêque et procureur Cauchon, le Codex Borbonicus, un calendrier divinatoire aztèque précolombien, une Bible du neuvième siècle, le manuscrit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, les Décades de Tite-Live dans une édition du XV<sup>e</sup> siècle. De très nombreux livres, saisis dans les monas tères à la Révolution, ont été bibliothécaire de l'Assemblée de l'époque, un certain Camus, L'Assemblée vient d'acquérir - et expose actuellement - une Constitution de 1791 annotée par Robes-

● Production: 100 à 110 lois par an ; 25 000 pages imprimées.

 Curiosités : La queue-de-pie niers ; le cliquetis des lus tres de l'hôtel de Lassay ; le piquet d'honneur de la garde républicaine, sabre au clair ; le climatisation datant de 1830 (un courant d'air arrive dans l'hémicycle après avoir traversé un rideau d'eau rafraichissant) ; l'éclairage de la verrière de l'hémicycle, datant de la fin du dix-neuvième siècle : afin de maintenir en permanence la même qualité d'éclairage, un système de com-pensation a été mis au point entre iumière naturelle du jour et lumière électrique, la seconde augmentant au fur et à mesure que la première diminue. Les députés ont ainsi le sentiment, à 2 heures du matin, de travailler en plein jour.

Et bien sûr, les plafonds de Delacroix, les tapisseries des Gobelins et de Beauvais, le bas-relief de Lernot...

● Accès : par le métro, à la station Chambre-des-Députés, rebaptisée le 20 juin dernier semblée-Nationale.

 Bibliographie : La séance est ouverte, de Philippe Balland et Danielle Messager, éditions Bal-land, 1987; Palais-Bourbon, d'Elisabeth Guigon, éditions du Seuil,

# Durée et prudence

Les tentatives faites depuis un an. à l'initiative de Laurent Fabius. pour modifier progressivement l'état d'esprit nesont qu'expérimentales: Elles n'ont pas - encore - été couronnées de succès.

L'opposition n'a pas usé du nouvel outil qui lui avait été sourni. Pas une seule fois elle n'a proposé, comme elle en a maintenant le droit, l'inscription à l'ordre du jour d'une sions d'enquêtes parlementaires. C'est pourtant le vrai instrument qui permettrait aux élus de surveiller l'action de l'exécutif. Seulement, pour qu'il puisse être vraiment efficace, il faudrait faire sauter tous les verrous mis en place en 1958. C'est ndispensable pour que les parlementaires français, comme ceux de toutes les autres grandes démocra-ties occidentales, se penchent réellement sur tous les scandales qui fleu-

Elu au « perchoir » pour cinq ans, M. Fabius bénéficie de la durée. Mais son souci de rechercher le consensus, sa crainte de heurter l'Exécutif en développant les préro-gatives du législatif, la prise de conscience qu'il ne peut bousculer seul une maison conservatrice; ses préoccupations politiques, qui, durant de nombreux mois, étaient fort éloignées du petit monde clos du Palais-Bourbon, l'ont poussé à la prudence. Il est prudent, très pru-dent, trop prudent. S'il veut marquer son passage à la présidence de l'Assemblée nationale, il devra pousser les feux, prendre quelques risques, accepter de heurter quelques situations acquises, admettre que ses initiatives ne soient pas mesurées à l'aune de retombées médiatiques immédiates, forger pour ses successeurs des armes dont pourrait pâtir...
l'hôte de l'Elysée.

THIERRY BRÉHIER

Demain LES FRANÇAIS ET LE PARLEMENT : un sondage

de la SOFRES



# **Politique**

# et du Sénat

# M. Loridant (socialiste): à l'aise

(I kii aura fallu trois ans pour « se sentir è l'aise dans ses baskets a de sénateur. Sans expérience antérisure de parlementaire, jeune de surcroît (il est né le 22 avril 1948), Paul Loridant a fait ses armes au palais du Luxembourg avec application et détermination pour constater aujourd'hui : « Je commence à faire mon trou. » La meilleure foreuve kui en a foir fournis par ses - Taire mon trou, » La meilleure foreuve lui en a été fournis per ses collègues de la commission des finances qui lui ent confié le repport du projet de loi relatif aux assurances. Un texte importent laissé ainsi à un sérateur non seulement de freîche date mais socialiste de surcroît est suffissemment rans pour être relatif es semment rare pour être relevé et

mériter quelques explications.

A sa façon, Paul Loridant incame — même s'il n'est pas le seul — cette génération de sénateurs, et plus généralement d'élus, soucieux de « faire leur boulot » en privilégiant leurs com-pétences techniques plutôt que des activités plus partisanes.

des activités plus partisanes.

Ses premiers souvenirs politiques remontent à son enfance quand son père, commerçant en fruits et légumes, s'est présenté, sans succès et à deux reprises, aux législatives de 1956 et de 1958 comme candidat poujadisse dens les Pyrénées Orientales. Son père syant fait faillitte, le famille quitte l'Ille-sur-Têt pour s'installer à Oriéans. 1968 : Paul Loridant, étudiant à Sciences-Po et en sciences économiques, adhère en sciences économiques, adhère au PSU et n'y reste que six mois, puis entre au nouveau Parti socia-liste d'Alain Savary en 1969. Il repart aussitôt, choqué par « les magouilles » de Gaston Defferre, même s'il ratire la satisfaction d'avoir, pendant cette période, subi « son dépucelege politique ». Il n'en reste pas moins, dit-il, « un béotien » : au congrès d'Epinsy en 1971, il vote la motion Poperen, « plus à gauche », plutôt que celle du CERES.

TOTAL NO. 12 JULY

# #2 71 m. 1964

AD NORTH

sase<sup>nya</sup> in ili.

En 1972, il prépare l'ENA, échous à l'oral, réussit au concours d'entrée du Crédit fonconcours d'entrée du Crédit fon-cier et de la Banque de France.
C'est cette dernière institution qu'il choisit et dont il suit l'école interne, sorte de « petite ENA monétaire ». De conjoncturiste, il devient interventionniste sur le marché monétaire, puis reste deux ans à la cellule monétaire, chargé de l'encadrement du cré-dit des petites banques avant de prendre la direction de la commu-nication. Parcours professionnel nication. Parcours professionnel qui se conjugue avec un invi sement politique dans l'Essonne : secrétaire de la section socialiste d'Orsay, fait son entrée au bureau fédéral, premier secrétaire de 1979 à 1981, année où il laisse la place à Jean-Luc Mélenchon.... qui conduira la fiste aux sénatoriales en 1986 sur laquelle.il sera

etu quasi e miraculeusament » du seul fait d'invraisemblables divi-

sions au sain de la droite. Entre-temps, Paul Loridant, désigné comme tête de liste pour les municipales à Orsay, avait accepté, après le création par arrêté de la commune des Ulis, d'être candidat dans cette toute ocurelle ville. A vingt-huit ans, ii était devenu maire, il sera conseil-ler général en 1985.

Paradoxe ou façon de s'accommoder des situations, Paul Lorident considère plus inté-ressant d'inaugurer une carrière



parlementaire au palais du Lucembourg plutôt qu'au Palais du Lucembourg plutôt qu'au Palais Bourbon. Bieur coulé dans le moule sépatorial. — « On peut tout dire à condition de respecter les formés », dit-il, — Paul Loridant s'avous « fasciné » par la procédura. Du coup, il aime bien l'atmosphère de l'hémicycle avec ce mélance de courtoisie et catte. ce mélange de courtoisie et cette exigence de compétences, néces-saire pour défendre un amendement, exposer une position, défendre une conviction. Apprécié de ses collègues — pas seule-ment des socialistes, — il en a étomé plus d'un pour se maîtrise des techniques bancaires dans la discussion, l'hiver demier, d'un projet de loi relatif à la titrisation des créences. Le domaine finan-cier et monétaire est sa spécialité (il rêve de faire adopter une législation répriment les délits à la carte bencaire), mais il élargit sussi son champ de réflexion, par sition de loi donnant le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, ou encore en se fixant comme challenge, le dépôt d'une question écrite par jour au gouvernement pendant la période 86-88.

ANNE CHAUSSEBOURG.

L'annulation des municipales à Clichy-sous-Bois

# Le PCF proteste de sa bonne foi

» Le dossier ayant motivé la déci-sion inique qui vient d'être rendue est totalement vide», a affirmé, mercredi 12 juillet, M. Jesn-Louis Mons, premier secrétaire de la fédé-ration de Seine-Saint-Denis du Parti communiste, à la suite de la décision du tribunal administratif de Paris du tribunal administratif de Paris d'annuler, le 21 juin dernier, les élections municipales à Clichy-sous-Bois. Dans cette municipalité, la liste d'union de la gauche conduite par M. André Déchamps, maire sortant communiste, l'avait emporté, au second tour d'une quadrangulaire l'opposant à celles de l'union de l'opposition et du Front national ainsi qu'à une liste se réclamant de la majorité présidentielle.

Saisi d'un recours déposé par M. Christian Iriart (UDF-PR), conseiller municipal de Clichy-sons-Bois, le tribunal administratif a décidé que «la divulgation préférentielle à des tiers de renseignements recueillis en cours de scrutin par les délégués d'une liste dans les bureaux de vote (...) constitue une manœuvre qui (...) a altéré la sincé-rité du scrutin ».

rité du scrutin ».

«L'octrol de facilités particulières au profit de cette liste, ont
précisé les juges du fond, est de
nature tant à porter atteinte à l'égalité des moyens dont l'ensemble des
listes peuvent légalement user qu'à
permettre, le jour même du vote,
l'exercice de pressions de dernière
heure, »

heure. »
L'argumentation des juges du tribunal administratif se fondait essentiellement sur les observations portées aux procès-verbaux de tous les
bureaux de vote (à l'exception du
7°) par les délégués de la liste
d'union UDF-RPR. Ces derniers
out, en effet, noté que les délégués
de la liste d'union de la gauche out
« écrit et porté sur un document les
numéros de carte des électeurs qui
sont venus voter et, régulièrement, sont venus voter et, régulièrement, des personnes – toutes les heures ou toutes les deux heures – ont récupéré le document et l'ont sorti des bureaux ».

M. Déchamps étant actuellement en vacances, M. Mons s'est attaché, mercredi, à démontrer la réalité du « hold-up » dont les életeurs de Ci-chy ont, selon lui, été victimes. « Le pointage des électeurs par les délé-gués de liste est tout à fait légal et ne contrevient en rien au code élecgues de tire est tout à fait legat et ne contrevient en rien au code élec-toral », a déclaré le premier secré-taire fédéral. De surcroît, «l'accu-sation d'avoir utilisé ce pointage pour exercer des pressions sur des électeurs ne [lui paraît] pas étayé per la moindre preuve » commte term par la moindre preuve» compte tenu de « l'incapacité totale » de l'opposition à « produire ne serait-ce qu'un

secrétaire fédéral s'appuie, cafin, sur un autre arrêt du tribunal admi-nistratif de Paris, rendu le 14 juin et nistratif de Paris, rendu le 14 juin et tendant à rejeter le recours déposé contre les résultats des élections municipales de Pantin. A propos du grief d'irrégularités commises par la liste PC-PS, qui l'a emporté dans cette commune, les juges ont décidé que « ces pointages ne peuvent être regardés comme ayant exercé une influence (...), dès lors qu'il n'est pas établi que [ccux-ci] ont été réalisés à l'aide d'informations transmises par les membres du bureau de vote aux seuls délégués de cette liste ».

En vertu de tous ces arguments, M. Déchamps a, d'ores et déjà, fait appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, il a assigné en citation directe devant la douzième chambre correctionnelle de Bobigny les deux chefs de file des listes de la majorité présidentielle et du Front national, MM. Léon Testé et Lau-rent Daffos. Le maire de Clichyrent Daffos. Le maire de Clichysous-Bois s'estime, en effet, diffamé
par la diffusion de deux tracts dans
la semaine qui a suivi la publication
de la décision du tribunal administratif. Celui du FN dénonçait « les
fraudes commises par les représentants de la liste socialo-communiste », tandis que le tract de la liste
de la majorité présidentielle constatait que, « srâce » au recomm dénosé tait que, « grâce » au recours déposé par celle-ci, les juges avaient « sanc-tionné les irrégularités, les manœu-vres, les faux et usages de faux ».

Si M. Testé a bel et bien déposé un recours en annulation en ce sens, sa requête n'a toutefois pas été jugée au fond, le tribunal administratif l'ayant considérée « sans objet », dès lors que l'annulation du scrutin était, par ailleurs, décidée.

A Matignon : M. Petitde-

mange chargé de mission, M. Col-mou chef de cabinet. — M. Jean-Claude Petitdemange est nommé chargé de mission auprès du premier ministre et M. Yves Colmou devient chef de cabinet, a annoncé, mercredi 12 juillet, l'Hôtel Matignon. M. Petitdemange était chef de cabinet depuis mai 1988 et M. Colmou chef adjoint

• RECTIFICATIF: La rencontre Michel Rocard Jacques Chirac sur la région parisienne. - Deux passages de l'article paru dans le Monde du 13 juillet ont été dénaturés par des erreurs de transmission. À propos du choix du projet de bler la ligne A du RER, il fallait lire M. Mons fait également remarquer qu'entre les deux tours, la liste UDF-RPR a progressé de 369 voix, alors que la liste conduite par M. Déchamps n'a obtenu que 85 voix supplémentaires. Le premier décentralisateur venus. que la décision ne sera pas prise

Le débat au sein de l'extrême droite

# Le congrès du FN aura lieu début 1990

Le buitième congrès du Front millier d'élus ont sait irruption dans national se déroulera au printemps prochain, entre les mois de mars et mai 1990, dans un lieu qui n'est pas encore déter-

Le dernier congrès du mouvement d'extrême droite s'était déroulé du 1" au 3 novembre 1985 au Palais des congrès de Versailles et une convention nationale avait été orga-nisée, avant l'élection présidentielle, du 8 au 10 janvier 1988 au Palais des congrès de l'Acropolis de Nice. Cette convention à l'américaine centrée autour de la personne de M. Jean-Marie Le Pen, président du FN, avait été entièrement ouverte à la presse contrairement au septième congrès dont les travaux s'étaient déroulés à huis clos, sauf lors des déroulés à huis clos, sauf lors des discours de M. Le Pen. A cette occa-sion, le dirigeant d'extrême droite s'était dit victime d'un « complot des cloportes » qui réunissait « la presse de gauche aux ordres du pouvoir » et les partis de droite refu-sant de faire alliance avec le Front

Les dirigeants du FN expliquent l'absence de congrès pendant plus de quatre ans par la succession de consultations électorales qui ont vu successivement le Front national entrer à l'Assemblée nationale avec treate-cinq députés en 1986, puis en sortir en 1988, et M. Le Pen obtenir près de 15 % au premier tour de la dernière élection présidentielle avant de revenir à 11,7 % à l'occasion de l'élection européenne de 1989 (au lien de 11 % en 1984). Dans ce laps de temps, plus d'un

les conseils municipaux aux élections de mars 1989, mais le Front n'a pas réussi la percée qu'il pouvait espérer aux élections cantonales de eptembre 1988.

Absent de l'Assemblée nationale où il a perdu son unique « rescapée » des législarives de 1988 → M™ Yann Piat, exclue du FN, en même temps que M. François Bachelot qui s'était élevé contre le calembour Durafour-crématoire » de M. Le Pen, — le Front national dis-pose essentiellement de la scène européenne où il compte dix députés (comme en 1984) pour manifester son existence. C'est sans doute pourquoi M. Le Pen s'est rappelé, récem ment, au bon souvenir de la presse, comptant sur son indulgence pour qu'elle n'oublie pas l'existence du mouvement d'extrême droite. M. Pierre Sergent, conseiller

municipal de Perpignan (Pyrénées-Atlantiques), candidat malheureux à l'élection européenne sur la liste du FN, souhaite, apparemment, qu'un débat s'engage sur l' image » du mouvement et sur la répartition des responsabilités au sein de la direction (le Monde du 4 juillet). La balle a été saisie au bond par le journal National-Hebdo, proche du Front, qui, dans sa dernière livraison, annonçait qu'il apporterait, si nécessaire, la contradiction à l'ancien chef de l'OAS-métropole et ouvrirait ses colonnes aux dirigeants du mouvement pour qu'ils répondent aux questions soulevées par le capitaine » Sergent.

OLIVIER BIFFAUD.

# M. Martinez ne veut plus faire l'âne

l'Evènement du jeudi du 13 juil-let, M. Jean-Claude Martinez, premier « non-álu » européen du Front national — il était à la onzième place - confirmé avoir versé 500 000 F pour figurer sur la liste de M. Jean-Marie Le Pen. « C'est exact, dit-il. Mais on ne pourra pas me mener longtemps par le bout du nez comme ça, parce que le système de la carotte, c'est un système qui est rones que je possède. » L'ancien député d'extrême droite de l'Hérault relève « une avancée des technocrates » au FN en précisant qu'e il y a de sérieux risques de dérive qu'il faut combat-tre. Contrairement à certains du

« club de la gendule » ou « de la montre », poursuit-il en évoquant le Club de l'Horloge, je ne suis su FN ni pour rénover le système et l'establishment ni pour offrir une bouée de sauvetage à l'ENA et amener une caste perisienne et aristocratique au pouvoir ». M. Martinez vise particulièrement M. Yvan Blot, énarque, ancien député RPR du Pas-de-Calais, président d'honneur du Club de l'Horloge, qui se baptise luiânes n'ont pas le nombre de neu- parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite fançaise », choisi par M. Le Pen pour être en quatrième position sur sa liste M. Blot est un proche de M. Bruno Mégret, délégué gánéral du Front national, lui aussi ancien du RPR.

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 12 juillet, sons la présidence de M. Mitterrand. Au terme de ses travaux, un commaniqué a été publié, dont voici les principanx extraits.

 DÉCRET INDICIAIRE (PERSONNELS ENSEIGNANTS)

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et dés sports, a présenté un projet de décret relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat.

Ces mesures, intéressent les corps suivants : instituteurs, conseillers d'éducation, professeurs d'enseigne-ment général de collège, chargés d'enseignement, adjoints d'enseignecation physique et sportive.

Elles ont notamment pour objet d'améliorer la rémunération des instituteurs, ainsi que celle des instituteurs spécialisés et des directeurs d'école nommés avant 1988 et d'aligner par étapes l'indice terminal des grades des autres personnels sur celui des professeurs de lycée professionnel du premier

MENÉE DANS LE DOMAINE

Le ministre délégné au tourisme a présenté une communication sur les nouvelles orientations sociales de la politique du tourisme (...). Les orientations et les mesures suivantes ont été

• LES ORIENTATIONS SOCIALES DE LA POLITIQUE

liaison avec la Caisse nationale d'allo-L'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale du chèque-vacances seront simplifiés. L'Agence disposera de nouvelles possibilités de cations familiales permettra de rénover ans. Pour sa part, l'Etat apportera une contribution de 25 millions de francs ement des fonds collectés (...). par an à partir de 1989.

2) Favoriser la contribution du tourisme à l'insertion sociale des per-sonnes défavorisées (...). 3) Encourager l'accès des jeunes

Un programme interministériel « jeunes emploi-tourisme » sera lancé. En 1989, 30 000 créations d'emplois dans le domaine du tourisme sont

4) Moderniser le patrimoine du

L'Etat aidera les organismes qui gèrent des villages de vacances et des maisons de vacances à moderniser leurs équipements. Un plan élaboré en

mer a présenté une communication sur la sécurité en mer (...). Le contrôle technique au cours de la construction des embarcations a été renforcé et la réglementation a été modifiée pour que la sécurité des petits engins, tels que les scooters de mer », soit mieux assurée. Une action d'information des prati-

● LA SÉCURITÉ EN MER-

**CAMPAGNE ÉTÉ 1989** 

Le ministre délégué chargé de la

quants de loisirs nantiques a ésé earg-gée; en relation avec les collectivités locales et les associations. Outre l'expérience organisée dans le Var associant le département, les services de l'Etat et de nombreuses communes,

les préfets maritimes organisent des campagnes d'information en insistant particulièrement sur : - la sécurité des baigneurs, notam-ment dans la zone des 300 mètres le long de la côte.

 les précautions à prendre par les véliplanchistes: - les dangers liés à la plongée sons-

Les préfets maritimes appliqueront fermement la réglementation. LA POLITIQUE

EN FAVEUR DES HANDICAPÉS (le Monde du 13 juillet). • CATASTROPHE

NATURELLE Le ministre de l'agriculture et de la forêt a rendu compte de son voyage dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, à

la suite de la tempête survenue dans ces départements, le 6 juillet dernier. Pour faire face aux situations individuelles les plus critiques, les préfets sont invités à accorder dès maintenant les secours d'urgence nécessaires.

Le sinistre sera recomm comme catastrophe naturelle.

Les maires des communes les plus sinistrées sont invités à faire remplir cent trente mille lits de vacances en dix dès la semaine prochaine, les documents nécessaires à l'indemnisation des déglits agricoles.

Enfin, avant même de disposer d'une évaluation précise des dommages, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des départements sinistrés une aide exceptionnelle de 10 millions de francs dont les modalités d'affectation seront rapidement précisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

 Mesures d'ordre individuel. — Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes : sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationais, de la jeunesse et des sports, M. Jean-François Cuby, est nommé sous-directeur de l'administration et des services extérieurs à l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Sur proposition du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, M. Bernard Lathière a été renouvelé comme président du conseil d'administration d'Aéroports



**DROUOT RICHELIEU** 9, RUE DROUOT, 75009 PARIS Tél.: 48 00 20 20 - Télex: DROUOT 642 260 Informations téléphoniques permane en français et anglais au : 48 00 20 17

Sauf indications particulières, les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 h à 18 h. \* Exposition le matin de la vents. Régisseur O.S.P., 64, rue La Boétie, 75008 PARIS. 45 63 12 66.

MARDI 18 JUILLET S. 13. — Meubles, bibelots, tableaux. — Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. (Expo. le 17 juillet).

**MERCREDI 19 JUILLET** S. 10. — Objets d'art et d'ameublement. — M= PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 13. — Suite de la vente du 18 juillet. — M= LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.

**JEUDI 20 JUILLET** S. 4. - Bibelots, membles - Mª BONDU. **VENDREDI 21 JUILLET** 

S. 16. - Tab. bib. mob. - Mr BOISGIRARD. **LUNDI 24 JUILLET** 

S. 9. — Objets d'art et d'ameublement. — M- PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

BOSSGIRARD, 2, rue de Provence (75009), 47-70-81-36.

D. BONDU, 17, rue Droset (75009), 47-70-81-36.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEFASS-LAURIN), 2, rue Droset (75009), 42-46-61-16.

PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue Grange-Batelière (75009), 47-70-88-32.

# L'amiral Michel Merveilleux du Vignaux, inspecteur général de la marine

Sur la proposition du ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevène-ment, le conseil des ministres du mercredi 12 juillet a approuvé les promotions et nominations sui-

• Marine. - Est élevé au rang et à l'appellation d'amiral, le vice-amiral d'escadre Michel Merveilleux du Vignaux, nommé inspecteur général de la marine.

eneral de at marine. [Né le 25 avril 1932 à Alençon (Orne) et ancien élève de Navale, Michel Merveilleux du Vignaux a noismunent commandé les sous-marins Daphné (1963-1964), puis Requin (1966-1968). Il a commandé la base opérationnalle des (1966-1968). Il a commandé la base opérationnelle des sous-marins operationnelle des sous-marins nucléaires stratégiques de L'IIe-Longus (1979-1981), avant d'être chef de la division « matricle » à l'état-major de la marine et, ensuite, commandant le ceutre d'entrahement de la flotte. Depuis 1987, il commandant la Force océanique ettertégique (FOST), qui réunit l'annavant stratégique (FOST), qui réunit l'ensem-ble des sons-marins nuclésires lanco-missiles, et les forces sous-marines d'attaque à Houilles (Yvelines).]

Sont promus : vice amiral, les contre-amiranx Francis Orsini, forces sous marines, et Guy Laboue-rie, nommé inspecteur des réserves et de la mobilisation de la marine.

Sont promus contre-amiral, les capitaines de vaisseau Henri Laceille, Joseph Ferri, Robert Meysonnat, René Le Vourch et Michel de Bonet d'Oléon-Partouneaux (nommé chef de la division emploi » à l'état-major des

Sont nommes : comm zone maritime de l'océan Indien, le contre-amiral Pierre Bonnot; com-mandant l'escadre de l'Atlantique, le contre-amiral Philippe Enverte; président de la Commission perma-nente des essais des bâtiments de la flotte, le contre-amiral Jean-Noël

 Luc Reinette est sorti de prison. - La seizième chambre du tribunal correctionnel de Paris a ordonné, mercredi 12 juillet, la remise en liberté de cinq Antillais militants présumés de l'ex-ARC (Alliance, révolutionnaire Caraibe), après la promulgation de la loi

• Terre. - Est élevé au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, le général de division Jeans

Sont nommés : attaché de défense

près l'ambassade de France à Rome, le général de brigade Bernard Mes-sana; commandant la 42º division militaire territoriale, le général de division Pierre Tardy; commandant la 2 division blindée, le général de brigade Pierre Bourdereau; commandant l'artillerie sol-air de la In armée, le général de brigade Jac-ques Piallat ; chef de la délégation française auprès du groupe Live-Oak, le général de brigade Daniel

Luc Remette, chef de file présumé de l'ex-ARC, a affirmé qu'il est décidé à poursuivre «le combat pour l'indépendance de la Guadeloupe », « Cette année du Bicentenaire de la Révolution, a-t-il dit, est une bonne date pour amorcer un processus de décod'amnistie votée par le Parlement. Ionisation concret ».

# Société

# DÉFENSE

# Un entretien avec M. Jean-Pierre Chevènement

Renforcer la capacité opérationnelle et l'esprit interarmées

« Quels principes out guidé votre effexion poer arriver à proposer en lan «Armées 2000» qui ramèn de trois à deux le nom pion » et donc une possibilité de ouplesse accrue au sein du dispositif militaire français pour le Centre-

- Le plan « Armées 2000 » est à coup sâr une réforme ambitiense. Elle vise à donner à notre dispositif militaire simplicité, cohérence, effi-cacité. Elle heurtera nombre d'habitudes. L'esprit de routine fera flèche de tout bois pour en retarder l'application. Mais l'esprit de défense y trouvera son compte : je veux dire le souci d'utiliser au mieux pour la sécurité du pays les moyens forcément limités dont nous disposons pour relever les défis de l'avenir.

» N'est-ce pas le bon sens, par exemple, que de mettre toute notre défense en cohérence avec le concept de dissuasion qui la fonde, en veillant à la permanence des structures du commandement? C'est ainsi que la In armée aura, des le temps normal, les responsabilités qui seraient les siennes « en temps de guerre », puisque la finalité même de notre défense vise, comme l'a rappelé le président de la République, à dominer les crises et à évi-

» Prenons un second exemple : n'est-il pas raisonnable d'harmoniser le découpage et de réduire le nom-bre des grandes régions et circonscriptions de défense, correspondant chacune à une problématique militaire inscrite dans notre géographie et notre histoire : l'une tournée vers l'Europe centrale, l'autre vers la Méditerranée, la troisième vers l'Atlantique, favoriseront une utile coopération interarmées.

» Vous vous inquiétez de savoir si la suppression de l'état-major du corps d'armée de Metz ne va pas mire à la souplesse de notre dispositif militaire orienté vers le Centre-Europe. C'est le contraire qui est

» Pour assurer la souplesse, il est toujours tentant de démultiplier les organismes et donc, selon votre expression, d'augmenter le nombre de « pions ». Or, dans toutes les organisations, il faut préserver une taille critique. Nos trois corps d'armée actuels ont une dimension trop petite, nettement inférieure à

» La suppression de l'état-major de corps d'armée de Metz permettra de renforcer les deux corps d'armée maintenus ainsi que la force d'action rapide. Chaque corps d'armée disposera de quatre divisions au lieu de trois actuellement. Leurs éléments

organiques seront complétés. Enfin, certains régiments disposant d'un effectif incomplet verront leurs

» La priorité à l'opérationnel est le premier principe qui a guidé les choix du gouvernement. La In armée aura donc autorité sur deux corps d'armée renforcés. Notre force de manœuvre pourra agir sur deux directions, si le gouvernement le décide, avec le renfort éventuel de la Force d'action rapide (FAR), là où cela paraîtra nécessaire.

» Les moyens étant ce qu'ils sont, « Armées 2000 » réalise, avec trois « pions » (les deux corps d'armée et la FAR), le meilleur équilibre entre la puissance et la souplesse. Ce dis-positif donnera à l'autorité politique les moyens de faire face à tout moment aux divers types de crises qui, à l'avenir, pourrai

#### Un ensemble cohérent

- Pourquoi avoir choisi de sup-primer le corpe d'armée de Metz, alors que le corps d'armée de Lille, créé en 1984 dans une ville dont votre ami Pierre Mauroy est le maire, a une justification qui conti-une d'être discutée ?

Les maires de Lille, de Metz, de Strasbourg sont tous mes amis. Permettez-moi de dire que les déci-sions intéressant la défense de la France ne doivent pas être, et ne sont pas, prises en fonction d'intérêts locaux ou partisans.

» La politique de défense de la France est déterminée en fonction de l'intérêt supérieur du pays. Il suffit de regarder une carte de l'Europe, de rassembler quelques souvenirs historiques pour comprendre, sans longs discours, la vulnéra-bilité des grandes plaines du Nord de l'Europe. Conserver un étatmajor de corps d'armée à Lille marque notre détermination à bien prendre en compte toutes les menaces envisageables et à disposer d'un ensemble cohérent pour conduire la manœuvre politico-militaire sur l'ensemble du théâtre nord-est. Disposant aussi du III corps d'armée avec son état-major à Baden-Baden, le commandant de la I<sup>n</sup> armée, installé à Metz, sera ainsi géographi-J'ajoute que le transfert à Metz de ment à Strasbourg, accroîtra encore l'efficacité opérationnelle de l'ensemble : son rapprochement du commandant des Forces sériennes tactiques (FATAC), également installé à Metz, marque la volonté de mieux faire travailler easemble les différentes armées.

Se voulant « socialiste et patriote » et dénonçant « l'insouciance coupable » des autimilitaristes de gauche, le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, expose dans un entretien au Monde, à la veille du défilé militaire du 14 juillet à Paris, les raisons qui l'ont amené à proposer un plan « Armées 2000 » de réorganisa-tion des forces. Rejetant « l'esprit de routine », ce projet, qui se tra-duira par la disparition du corps d'armée de Metz et par des dissolu-tions de régiments, vise à renforcer la capacité opérationnelle et à développer l'esprit interarmées des unités appelées à manœuvrer ensemble.

» Qui peut penser en effet qu'une manœuvre en Centre-Europe ne scrait pas d'emblée aéroterrestre?

» Voilà les raisons qui ont guidé mes choix. Elles n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Que n'est-on pas dit si j'avais concentré l'ensemble de notre dispositif à



toire français! De quelle cécité n'aurais-je pas fait montre en négligeant, aux yeux des censeurs profes-sionnels, le point réputé faible du dispositif!

#### Quinze unités dissoutes

En réalité, le plan « Armées 2000 » n'est-il pas dicté par des mesures de réduction des effectifs de matériels destinés à l'armée de terre, au point que ce plan est davantage un plan « Armées-peau

- « Armées 2000 » ne supprime aucun emploi. Son but est de parvenir, d'ici à 1992, à une organisation rationnelle et par conséquent durable de notre dispositif militaire. Elle sera aussi plus économique, mais ceci est une conséquence de cels.

· Armées 2000 » répond essentiellement à trois objectifs : priorité à l'opérationnel, cohérence et simpli-cité de l'organisation, développe-ment de la coopération interarmées.

» L'armée « peau de chagrin » que vous avez évoquée serait celle qui se recroquevillerait sur elle-même, se pelotomant dans le culte du passé, craintive à l'égard de tout ce qui fait changer ses habitudes, refusant de s'adapter aux défis de l'avenir. Les ambitions du plan Armées 2000 » sont à l'opposé de

» Cela étant, il est vrai que les armées sont astreintes depuis plu-sieurs années à des déflations d'effectifs. De nombreuses unités au sein des régiments ont été, au fil des ans, mises en réserve on en tout cas sont loin d'être à l'effectif complet. La politique dite de « l'échenil-lage » avait atteint ses limites, bref, comme on dit couramment, il fallait « remettre les compteurs à zéro ». C'est pourquoi j'ai di me résondre à prononcer la dissolution de quinze prononcer la dissolution de quanze unités dont neuf régiments, sur proposition de l'état-major de l'armée de terre. Croyez que je mesure plei-nement le déchirement que cela peut représenter pour beaucoup, mais c'est l'intérêt du pays et de sa défense qui doit commander.

» Pour l'avenir, l'armée de terre va disposer de matériels ultramodernes : le char Leclere ; les hélicoptères de combat HAP, HAC; de nouvelles générations de missiles; des moyens performants de surveil-lance du champ de bataille, etc. Comment comparer ces matériels avec ceux de la génération précédente à l'aune de la seule quantité ? C'est la qualité qui sera de plus en plus déterminante, dès lors bien sûr que nous saurons maintenir notre outil de défense à son seuil de suffi-

» Or tel est bien la voionté du ement militaire croîtra en 1991 de 1.8 % en volume, et de 4 % chacune des trois amées suivantes.

» L'état-major de l'armée de terre prépare la mise sur pied de nouvelles unités (grande unité Hadès, régiments d'artillerie lance-roquettes

multiples, régiments de surveillance du champ de bataille),

» Nos armées doivent remplir un grand nombre de missions à l'intérieur d'une enveloppe financière qui avoisine à peine 3,7 % du PIBM. Pour toutes ces raisons d'avenir, le plan «Armées 2000» était devenu.

» Grâce à l'effort, à la disponibi-lité, au sens du service public, je n'hésite pas à le dire, au patriotisme de tous ceux qui, militaires et civils, servent la défense de notre pays, notre outil de défense est de grande qualité. Le rapport coût-efficacité est certainement parmi les meilleurs du monde, compte tenu de la variété des missions qu'assument nos forces armées. De la dissussion mucléaire aux actions humanitaires, clles sont à même de couvrir toutes les situs-

» Cenx qui servent la défense méritent la considération du pays. L'esprit de désense n'est peut-être pas très à la mode. Mais il y a plus de vrai sens éthique à se préoccuper de l'avenir de notre défense qu'à la négliger. J'aimerais vous convaincre que tel est bien le sens de l'action que je mène au nom du gouverne-

# Une insouciance

- N'y a-t-il pas quelque para-doxe à vous voir défendre le budget militaire quand on sait que vous représentez un courant du Parti socialiste : le CERES, puis Socia-fisme et République, depuis bientêt vheet ans?

- Je pourrais vous faire remarquer qu'en matière de défense je n'ai jamais dévié de mes choix depuis que je suis entré dans la vie politique. Le fait d'être socialiste et patriote à la fois n'est paradoxal que pour les esprits superficiels. Il y a plus de moralité véritable dans la veille que dans l'assoupissement. Dès qu'il s'agit de la liberté du pays - et ces affaires se jonent dans la longue durée, - l'Histoire a tranché depuis longtemps : une saine vigilance correspond à ce que la République peut attendre de ceux qui prétendent la servir. L'insouciance peut un temps flatter l'opinion. A la longue, elle est toujours coupable. C'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de faire que le Parti socialiste montre sa canacité à assumer nieinement le destin du pays, sur la base des grands choix opérés par le prési-dent de la République, en maintenant notre défense à son seuil de suffisance. Ni plus ni moins.

» Un parti de gauche peut aussi être un parti de gouvernement.

l'homme an fusil vint y semer la

mort. Si tout le monde ignore « ce

qui a pu se passer dans sa tête », beaucoup de villageois décrivent le

mentrier comme un garçon ren-

fermé, ombrageux et depuis qu

l'armée de terre a-t-elle, avec votre plan «Armées 2000», atteint son étiege ou, comme le bruit en court, avez-vous dans l'esprit de la ramener à 150 000 houmes? Ce qui poserait le problème du service mili-

— Ce bouteillon est tellement gros qu'il s'anéantit de lui-même. Croyez-vous que je me battrais comme je le fais pour défendre le principe même de la conscription, si telle était vraiment mon intention? » L'armée de terre française, avec

290 000 hommes, a une taille inter-médiaire entre l'armée britannique mediaire entre l'armée oficannique (160 000 hommes) et l'armée allemande (340 000 hommes). Ce qui correspond parfaitement à la situation de la France, qui n'est pas une fie et qui, n'étant pas directement au contact », comme l'Allemagne, dispose aussi d'une dissussion nucléaire. La spécificité de la France est d'avoir à la fois une vocation maritime et une vocation continentale : à Belfort, on est en Europe

# Pas de politique de Gribouille

» Le maintien de la conscription, sous réserve de quelques inflexions, assure à nos armées, et d'abord à l'armée de terre, une ressource abon-dante et de qualité. A l'heure de la dissuasion, le service militaire maintient serré le lien entre l'armée et la nation. Il y a quelque démagogie à proposer sa suppression. Il cerrespond à la tradition française et répupond à la tradition française et repu-blicaine. Sur douze pays de la Com-munauté, un seul y a renoncé. Je ne suis pas sûr qu'il ne le regrette pas; mais il est impossible de le rétablir quand on l'a supprimé. Voilà pour-quoi il fant y réliéchir à deux fois, Dans le consensus français sur la défense, le service national jone un rôle majeur; il matérialise la volonté du pays de se défendre par lui-même et de maintenir son indépendance.

» Pour ma part, je ne ferai pas une politique de Gribouille. Autant je souhaite renforcer le nombre, d'ailleurs réduit, de spécialistes qu'il est cher de former et dont nos armées out besoin pour certains matériels, autant j'entends maintenir le service militaire en le rendant plus juste et plus valorisant. J'annoncerai en septembre des mesures dont certaines m'ont été suggérées par M. Guy-Michel Chau-

souligner que le maintien de la conscription induit un volume de forces qui ne peut guère être inféexcédant même légèrement le besoin jusqu'en 1994. »

Propos recueillis per JACQUES ISNARD.

The state of the state of

The second second

Errin de d

The second of

Action with 🌉

\* ---

1

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\*

\*\* \* \*\*\*\*

4 72 Bac

\* \* \*

TOTAL SPECIES

1. 1 m

i 738

F22

# **FAITS DIVERS**

# Terreur au village

# (Suite de la première page.)

Assez Incide pour conduire sa Golf GTI noire tout en rechargeant ouvrait le feu sur chaque passant, sur chaque silhouette. Un garçonnet à bicyclette, un groupe de vieillards devisant sur un pas-de-porte, un retraité cueillant ses framboises, un enfant jouant devant chez lui, au total vingt-deux personnes furent sinsi tour à tour prises pour cibles et

La dispersion des projectiles cartouches de plomb pour gros gibier ou balles à ailettes dont les mpacts ont transpercé des voitures, écorné des murs, pulvérisé des vitre explique la redoutable efficacité de chacun des tirs, parfois opérés à bout portant. En quelques minutes, des cadavres ou des blessés gisaient dans les quatre rues du bourg. . Je discutais avec un voisin près de assulais avec un voisin près de l'abreuvoir et on se disait que, cette année. les pétards du 14 juillet étaient bien bruyants », raconte Mª Suzanne Lanoix, soixante-

- Et puis j'al vu Stani et ses deux sœurs, Marie et Juliette, allongés au milieu de la rue. Les trois pauvres vieux perdaient tout leur sang. Mon Dieu! Juste après on a découvert les petits enfants... Cétait à n'y pas croire, un cauchemar. »

Ce « cauchemar » avait débuté quelques instants plus tôt, dans la ferme familiale des Dornier. M. Daniel Maillard, qui venait d'épouser Corinne Dornier, vingt-six ans, en fut le témoin : « Après avoir bu deux ou trois pastis, Christian n'a pas voulu manger. Nous avions fini de déjeuner, et je me trouvais aux toilettes lorsque j'ai entendu des coups de feu. J'ai tout de suite compris, et je me suls enfui par la fenetre. » Christian Dornier venait

de tuer sa mère, Jeanne, cinquante sept ans, sa sœur Corinne et Marcel Lechine, quarante-cinq ans, un père de six enfants, inséminateur de bovins, venu « discuter cheptel » avec la famille. Ayant blessé son père, Georges, soixante-trois ans, le forcené le poursuivait à pied et en tirant, jusqu'à ce que celui-ci trouve

refuge chez un voisin. Se munissant de cartouches, Christian Dornier montait alors dans sa voiture et commençait à tirer sys-tématiquement. Johann Robez-Masson, dix ans, serait sa première victime de hasard. Le petit garçon fut projeté à plusieurs mêtres par la décharge du fusil. Quelques instants plus tard, ce fut le tour de Johnny, atorze ans, son frère d'adoptio Entre-temps et sur moins de 300 mètres, Stanislas Périllard, soixante-dix-neuf ans, sa sœnr Marie, quatre-vingt-un ans, Louis Cuenot, soixante-sept ans, Louis Liard, cinquante ans, et la petite Pauline Faivre-Pierret, cinq ans, avaient été mortellement atteints. tandis que six personnes, dont une adolescente de quatorze ans, étaient ériensement blessées.

Après avoir été mis en fuite par le fils du maire, le meartrier prenaît la route de Baume-les-Dames. Louis Girardot, quarante-sept ans, était abattu au milieu de son chamo de betteraves. Il mourait un peu plus tard à l'hôpital de Besançon. Le capitaine René Sarrazin, commandant de la compagnie de gendarme-rie de Baume-les-Dames, qui se rendait sur les lieux, fut touché au bras au moment où le fourgon croisait la Golf noire de Dornier. Un kilomètre plus loin, denx automobilistes, Georges Pernin, quarante ans, insti-tuteur à Antechaux, et Marie-Alice Champroy épouse du maire de Voil-lans (Doubs), étaient tnés net à proximité du carrefour où le fugitif opérait un demi-tour.

En croisant le véhicule de gendarmerie, Dornier ouvrait une nouvelle fois le feu, et, alors qu'une coursepoursuite s'engageait, il faisait une dernière victime en atteignant mor-tellement Pierre Bœuf, qui circulait sur la route de Verne. Enfin, à l'entrée de ce dernier village, le forcené se postait en embuscade pour attendre ses poursuivants. Ce devait être l'ultime fusiliade.

En ripostant, les gendarmes l'atteignaient d'une balle au ventre et parvenaient à l'arrêter avant de le faire hospitaliser sous haute surveil-

Tandis que les secours s'organisaient pour évacuer les blessés vers le centre hospitalier de Besançon, que M. Georges Peyronne, préfet du Doubs, venait sur place et que le maire recevait un télégramme de

**EN FRANCE** 

sur la place de Luxiol, les habitants sous le choc, obtensient la terrible confirmation du décompte des morts. Le chagrin collectif. les larmes, la compassion l'emportaient alors sur l'hébétude:

M. Roger Clausse, maire de Luxiol depuis vingt-cinq ans, utilisait les mêmes pauvres mots pour tenter d'exprimer son émotion. - C'est affreux, c'est monstrueux. On est tous effondrés et traumatisés pour longtemps. Comment prévoir une chose aussi impensable? Notre village était prêservé, sans histoires. Au dernier recensement, on était cent vingt-huit... » Le temps semble s'être arrêté à Luxiol. Avec son épicerie-tabac pour seul commerce, ses modestes bâtisses de pierre, ses étables, ses granges, ce gros hameau franc-comtois était tout occupé aux

temps franchement dépressif. « Il ne parlait plus à personne (ci, et voilà un mois, il avait tiré sur un voisin sans l'atteindre, conficut les mieux renseignés. Et puis, samedi dernier, il n'avait pas assisté au mariage de sa sœur Corinne. Dans un sens, cela valalt peut-être mieux..; » Alors qu'il devait logiquement

reprendre l'exploitation agricole – tout à fait viable – du vieux père, et avait même suivi un stage de formation, le projet avorta, et l'exploitation fut mise au nom de sa mère. Ce fut pent-être le déclic.

ROBERT BELLERET.

# Les précédents

travaux des champs lorsque

- La 6 octobre 1978, à Marseille, quatre hommes masqués font irruption au Bar du téléphone

et tuent dix personnes. - Le 19 juillet 1981, c'est la tuerie d'Auriol (Bouches-du-Rhône). L'inspecteur Jacques Massié, ancien responsable mersellais du Service d'action civique, et cinq membres de sa mando.

- La 5 soût 1983, à l'Hôtel Solitel d'Avignon, sept personnes sont tuées au cours d'un hold-up.

- La 6 octobre 1983, un sune boucher de Saint-Martinis-Nœud (Oise), Pascal Dolique, tue au couteau son amie et cinq

membres de sa famille. Une septième personne meurt d'una crise cardiaque alors que le tueur, se réfugiant chez elle, était venu lui

racontar le drame. - Le 11 novembre 1984, crime reciste à Châteaubriant (Loire-Atlantique). Frédéric Boulay, vingt-trois ans, tire des coups de feu contre un salon de thé fréquenté par des membres de la communauté turque, faisant deux morts et cinq blessés.

- Le 6 juin 1985, Guy Martel, agé de quarante et un ans, sème trois heures durant la terreur dans les départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord. Il tue sept personnes, dont son père. Il y a

# A L'ÉTRANGER

- En septembre 1982, en Pennsylvanie, un gardien de pri-son tue à coups de fusil treize personnes, dont cinq de ses enfants, avant de se rendre à la police.

- En juillet 1984, à Sanlsictro (sud de la Californie) un forcené tue à coups de fusii vingt et une personnes dans un restaurant Mac Donald et en blesse dix-neuf autres, avant d'être abattu par la

En août 1987, à Hungerford (sud-ouest de l'Angleterre), seize passants sont tués par un homme qui se donnera ensuite la "

# L'affaire Perrot Une journaliste a été placée en garde à vue pendant 24 heures

ROUEN

de notre correspondant

Une journaliste rémoise, Isabelle Horlans, a été placée, le 10 juillet, en garde à vue durant vingt-quatre heures pour être interrogée par la brigade criminelle de Paris dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'avocat Jacques Perrot (mari-de l'ex-jockey Darie Boutboul), assas-siné à Paris en décembre 1985.

Isabelle Horlans, actuellement journaliste à l'Union, à Reims, iravaillait an Havre libre lorsque fut assassiné, en mai 1988, un représen-tant de commerce du Havre, Bruno Dassac (*le Monde* du 8 juin). Les bassac (le monue un o jum). Les enquêteurs qui n'excluent pas l'existence de liens entre ce dernier meuritre et celui de Jacques Perrot — la bello-mère de celui-ci, Elisabeth Cons-Boutboul, est toujours écrouée, inculpée de complicité dans le meur-tre de Bruno Dassac – out voulu interroger la journaliste qui avait été la première à enquêter sur les relations qu'entretenait Bruno Dassac dans le milien parisien des courses et des jeux. Cet interrogatoire n'a, semble-t-il, rien donné. Un carnet d'adresses a néanmoins été saisi au cours d'une perquisition effectuée an domicile de la journaliste.

Le rédacteur en chef du Havre libre, Roger Campion, a vigourcase-ment protesté mercredi, dans les colonnes de son journal, contre l'interpellation de son ancienne col-laboratrice : « Les difficultés qu'éprouvent les enquêteurs à faire aboutir leurs investigations, estime le journaliste, ne peuvent en aucun cas légitimer l'indigne décision qu'ils ont prise. >

lent

E SI 20 12

E WALL

4.0

Service Table

7

-- ¿ & 👬

personal design

# Epuration défaillante, pollution agricole, sites menacés

# Le littoral français doit être mieux protégé

cole, et faute de systèmes d'épuration suffisants, la protection du littoral français laisse très: largement à désirer. M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat à l'environnement, vient de proposer une série de mesures pour remédier à cette situation préoc-

Les rivages français ne sont plus ce qu'ils étaient. Passons sur les aiguilles onbliées dans le sable ; des balayeurs et des machines spéciales balayeurs et des machines spéciales y pourvoiront. Les algues et les méduses qui prolifèrent un peu partout sont déjà plus difficiles à éliminer. Autre indice inquiétant : il est de plus en plus fréquent que les huîtres et les moules soient interdites à la consommation. On dénombre aussi, une trentaine de plages qui, au regard des simples normes de salu-brité, sont impropres à la baignade. Les déversoirs d'égouts en sont la cause. Moins visible mais non moins préoccupante est la polution chimique, qui, au dire des experts, s'aggrave dans les estuaires.

Sur la terre ferme, ce n'est pas plus briliant. Les routes en rocade. les constructions « pieds dans l'eau., et toutes sortes d'aménagements disgracieux dévorent les derniers espaces naturels. Après dixhuit ans de politique de l'environnement, le vote de nom-breux textes et des dépenses se chiffrant par milliards, on s'aperçoit que les « dégâts du progrès » submergent les défenses que l'on a teuté de leur opposer. Sur plus de 6 000 kilomè-tres de rivages, un formidable capital touristique s'effiloche chaque jour davantage. Sa surveillance ellemême, atomisée entre cinq réseaux différents, a besoin d'une vigoureuse remise en ordre.

Cette situation embarrassante pour un gouvernement qui voudrait séduire les Verts a amené M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat à l'envi-ronnement, à proposer, lors d'un pollution massive des eaux souter-récent conseil des ministres, une raines, des rivières et, finalement, de

de notre correspondant

M. Carlo Donat-Cattin, spécia-

liste des déclarations choc et.

accessoirement, ministre italien

de la santé, jure qu'il n'y a

e alicum riscous toxicum a et cum

les baigneurs peuvent faire trem-

Comme diraient les enfants, bon-

jour les crados 1. Car. pour met-

tre les pieds dans cette espèce

de macération couleur fécale.

maiodorante et gélatineuse,

mieux vaut avoir l'estomac bien

eccroché. Ou, à défaut, une

bonne paire de bottes d'égoutier.

et-sable-blond | Sur la Riviera

adriatique, la marée brune est de

retour. Rouges, vertes, marron, par centaines de tonnes les

revoilà, comme l'été demier, les

algues prolifiques gorgées

d'azote de phosphata et de

nitrate, crachant au-dessus

d'elles comme de gigantesques

traînée de bave blanchâtre. De

Venise jusqu'à Ancône, sur

300 kilomètres de long et quel-

ques dizaines de mètres de large,

un jour ici, un jour là, visibles le

matin, disparues l'après-midi, ou

l'inverse, les « plaques mucilagi-

neuses », pour parier comme les

experts, sont revenues et les

naces rampantes, une immense

Adieu les vacances mer-bleue-

· - :20\_ 1;

Marée brune sur l'Adriatique

téc mais qui auraient en commun de ne pas coûter grand-chose aux finances de l'Etat.

La première bataille à livrer, pen glorieuse mais indispensable, concerne les égouis. Il faut savoir que 60 % des caux sales rejetées par les communes littorales vont à la mer sans traitement. Sur chacune des côtes, on pourrait afficher le «tableau d'horreur» des villes dont les stations d'épuration sont insuffi-santes, mal réglées ou inexistantes. Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, Saint-Malo, Saint-Briene sur la Manche; Lorient et La Rochelle sur l'Atlantique; Marseille, Toulon, Saint-Tropez, Nice et Menton sur la Méditerranée.

#### Les baigneurs attendrout

Pour la Côte d'Azur, par exem-ple, le plan décennal d'épuration lancé en 1980 par Gaston Defferre est resté en panne. Paradoxalement, c'est au nom de la décentralisation, voulue par l'ancien ministre de l'intérieur, que l'Etat s'est abstenu de verser sa quote-part de crédits. Les communes en ont pris prétexte pour ne pas tenir leurs engagements. Conséquence : il reste 770 millions de francs de travaux à faire, et il faut reporter l'échéance de 1990 à 1995. Les baigneurs attendront. Pour l'ensemble des côtes françaises, M. Brice Lalonde voudrait porter le taux d'épuration des effluents domestiques de 40 à 60 %. Les experts considèrent cet objectif comme « ambitieux » et en chiffrent le coût à 10 milliards de francs sur dix ans.

Le deuxième front est dans les campagnes. Là, ce sont les élevages industriels qui font problème. En Bretagne, par exemple, on dénom-bre 6 millions de porcs, 2,7 millions de bovins et 95 millions de poulets

la mer. Deux rapports, l'un du pêcheur-écologiste Jean-Claude Pierre, l'autre du conseiller à la Cour des comptes Jean Amet, vien-nent de sonner l'alarme. Pour endiguer cette calamité, il faudrait dépenser 650 millions de francs en cinq ans. Qui va payer?

Contrairement aux industries et aux villes, les pollueurs ruraux ne paient aucune redevance aux agences de bassin. L'intention du contribution comme les antres. Ce devrait être fait à partir de 1992. Deux aus ne seront pas de trop pour calculer sur quelle base... et pour préparer les éleveurs à cette

D'ici là, on aura peut-être inauguré à Lamballe, au cœur du pays cochonier, la première station d'épuration française de lisier, inspi-rée de ce que fout déjà les Hollan-dais. Mais il faut trouver 35 millions de francs d'investissement et 3 à 4 millions annuels de fonctionnement. Cette station-pilote transformerait en engrais 100 000 tonnes de parin par an, soit 1,5 % de la production bretonne. On voit le chemin qui reste à parcourir!

#### Une loi ca suspens

Autre urgence : l'application de la loi sur la protection du littoral votée en 1986 après bien des difficultés et avec un immense retard. Or ce texte n'est pas encore entré en vigueur faute du décret idoine. On attend sa parution d'un jour à l'autre. Dunes, falaises, marsis côtiers, landes pourront enfin être décrétés non constructibles. Quelques créneaux dans le mur de béton. Mais ce sont les maires, chez eux, qui devront inscrire ces dispositions dans les plans d'occupation des sols. Les 1100 communes littorales qui, pour la pin-part, ont déjà adopté un POS, le mettront-elles en révision pour se conformer à la loi ? Une gigantesque partie de bras de fer va se jouer entre les élus, les associations et les promoteurs. L'Etat propose un texte d'intérêt public. Il appartiendra à l'opinion de le faire appliquer ou

Enfin. les écosystèmes marins et leurs hôtes sont eux-mêmes menacés. On se prépare donc à allonger la liste des espèces protés sur lesquelles ne figuraien jusqu'ici que des oiscaux et des umifères. En Méditerranée vont être interdits la pêche au mérou et ramassage du corail. Pour l'Atlanti-que, M. Lalonde songe à relancer ée de parcs marins, sculs capables d'assurer une protection efficace sur des secteurs entiers. Encore une entreprise difficile. Devant la levée de boucliers d'une poignée de ramasseurs de coquillages et de plaisanciers, ses prédécesseurs avaient capitulé. Les rivages et les caux littorales hénéficieront-ils cette fois du minimum de détermination sans lequel ancune politique de protection ne peut réussir?

MARC AMBROISE-RENDU.

# Conflit en voie de règlement à la Météorologie nationale

Le personnel technique de la ologie nationale, en grève depuis cinq semaines, s'est prononcé le jeudi 13 juillet sur les propositions du ministre des transports (le Monde du 13 juillet). Des assemblées générales se sont tenues dans toute la France pour décider si les syndicats (CGT, CFDT, FO) pouvalent signer les accords. Sur 1062 votants, il y a eu 815 voix pour, 156 contre et 91 abstentions. La signature de l'accord devait avoir lieu dans la soirée de jeudi.

A Paris, le vote s'est déroulé à bulletin secret. En province, le per-sonnel a parfois voté par téléphone, comme dans la région de Toulouse.

Copendant, si la CFDT et FO avaient clairement appelé à entériner les propositions du ministère, la CGT, bien qu'approuvant les mesures financières, les promotions et la création de quarante postes d'ingénieur division mire, refusait de signer les accords si ceux-ci n'étaient pas amendéa. Ce syndicat déplorait l'absence de mesures de « revalorisation globale » et de réforme statutaire des fonctionnaires de catégorie A (ingénieurs divisionnaires).

Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE 45-55-91-82, poste 4330

Sports

Société

# CYCLISME: le Tour de France

# Kelly dans la sérénité

mité de l'arrivée, Rudy Diac-nens a laissé la victoire à un autre Belge, Mathieu Hermans, mercredi 12 juillet, au terme de la onzième étape Luchon-Risquec. Laurent Figuon conserve le maillot jaune, tandis que le maillot vert du classement par points est solidement accro-ché sur les épaules de Sean Kelly.

BLAGNAC

de notre envoyé spécial

Stephen Roche a quitté le Tour... et il quittera aussi l'équipe Fagor-MBK la saison prochaine. A la suite de son départ, trois hommes conti-ment de maintenir la présence irlandaise dans le peloton, trois hommes qui se complètent à défaut de se ressembler pour former une pittoresque communauté restreinte au sein de la caravane. Ce sont Martin Earley, Paul Kimmage et, naturelleme Sean Kelly.

Earley est cinquantième du clas-sement général à plus d'une demiheure de Laurent Fignon. La perfor-mance demeure modeste, mais il a réalisé un exploit que cent cinquante reasse un exploit que cent canquante coureurs lui envient et que la plupart n'égaleront pas : il a remporté une étape (à Bordeaux) atteignant ainsi, contraîrement à beaucoup d'autres, le but qu'il s'était fixé. Kimmage occupe de son côté la cent soixante et unième place avec un retard de 1 h 16 minutes. On pourrait croire qu'il fait de la figuration. rait croire qu'il fait de la figuration. Erreur. Chaque soir, dans sa cham-bre, il s'installe devant sa machine à écrire et rédige un article exclusif pour un journal irlandais dont il est l'envoyé très spécial en attendant de devenir journaliste professionnel.

Dans le cadre de cette activité inattendue, il interviewe quotidiennement son ami Kelly. Lequel n'a pas gagné à Blagnac l'étape qu'il convoi-tait. Pourtant, l'ancien spécialiste de

Victime d'une chate à proxi- Paris-Nice possède le maillot vert et ceci compense largement cela. Son avance est telle qu'il semble désor-mais à l'abri de toute surprise.

#### Des erreurs

A l'inverse de son coéquipier Martin Early, le plus populaire des routiers irlandais n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée en vain-queur dans ce Tour de France. Mais paradoxalement, il pense qu'il est en train de réussir le meilleur Tour ou du moins le plus tonifiant de sa lon-

#### Kilomètre 1789

La petite ville de Martres Tolosane (Haute-Garonne) est entrée, mercredi 12 juillet, dans l'histoire du Tour du France. Située au kilomètre 1789 de l'épreuve, elle a donné lieu à la prime du Bicentenaire de la Révolution, dotée de 17 890 F de proc. et remportée par le Beige Joseph Haex, au cours de l'étape Luchon-Blagnac.

Elle a également marqué le départ du Tour féminin, qui s'est déroulé dans une atmosphère folklorique avec animations et costumes d'époque et qui a connu de ce fait un faste inst-

gue carrière. A trente-trois ans. après dix expériences diverses, il a retrouvé son équilibre et le plaisir de pédaler dans une épreuve qui lui laisse davantage de souvenirs amers que de joies réelles. Quatrième en montre ou un sprint de peloton, ait

Martres-Biagnac

1. Monique Knol (P-B), les 76 km en

2. Justin Niehaus (RFA); 3. Jeannie Longo (Fra.), à 2 s.

2. Justin Niehaus (RFA), à 3 s; 3. Jeannie Longo (Fra.), à 12 s; 4. Sussan Elias

(E-U), à 17 s; 5. Viola Paulitz (RFA), à 18 s.

échoué de façon systématique dans une compétition de longue haleine qui s'adresse en priorité aux cou-reurs complets ?

reurs complets?

Kelly fut souvent pénalisé par un calendrier démentiel qui l'obligait à se disperser. Des erreurs qu'il recomaît. Cette saison, pour la première fois, il a modelé son emploi du temps en allégeant son programme mais les multiples campagnes qu'il a engagées sur les routes d'Europe ont hypothéqué ses réserves et l'âge a émoussé son punch. Réaliste, il a choisi des objectifs raisonnables en harmonie avec ses possibilités du moment; le maillot vert à coup sur, la Performance 92 accessoirement, une étape peut-être. Et il a découune étape pent-être. Et il a découvert dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche un bien inestimable :

JACQUES AUGENDRE.

#### Les classements ONZIÈME ÉTAPE

Luckon-Binganc

1. Mathieu Hermans (P-B, Paternina), 158,50 km en 3 h 37 min 47 s (moyenne: 43,667 km/h); 2. Giovanni Fidanza (Ita.); 3. Eddy Plancksert (Bel.); 4. Teun Van Vliet (P-B); 5. Sean Kelly (Iri.). Tous même temps.

Classement général. — 1. Laurent Fignon (Fra., Super U), 49 h 49 min 36 s; 2. Greg LeMond (E-U), à 7 s; 3. Charly Mottet (Fra.), à 57 s; 4. Pedro Delgado (Esp.), à 2 min 53 s; 5. Andrew Hampsten (E-U), à 5 min 18 s.

#### TOUR FÉMININ PREMIÈRE ÉTAPE

# Le vélo, cet oublié

BLAGNAC.

de notre envoyé spécial

Et si on parleit du vélo ? Quand il s'aoit de la plus renommée des épreuves cyclistes, il ne saurait. semble-t-il, y avoir là de quoi surprendre. Il se trouve pourtant que le vélo finit par être le grand absent dans tout ce œui se dit et s'écrit quotidiennement du Tour de France. Autant, dans la compétition automobile ou équestre l'homme et sa monture ne sauraient être dissociés, chacun avant sa part dans une victoire comme dans un échec, autant l'épreuve cycliste fait le part belle aux coursure, sans finalement se soucier de sa machine et, moins encore, de la marque qui la pro-

Le fait que les fabricants de cycles aient renoncé à patronner une équipe n'est pas étranger à des sociétés de vieille renommée comme Mercier, Lejeune, Gitane et, plus récemment, Paugeot, ont sé d'avoir dans le peloton professionnel des équipes arborant leurs maillots. Au mieux, elles permi d'autres nome de financiers plus importants et. surtout, plus fortunés. Des vingt-deux équipes qui participent aujourd'hui au Tour, une seule est entièrement patronnée par un constructeur, BH, et il s'agit d'une équipe espaonole. Mais qui pourrait dire que Pedro Delgado a gagné le Tour 88

sur cycles Pinarello ? il n'empêche que les vélos sont là, qu'on paut les regarder, les admirer éventuellement en reconnaissance, chaque matin, au moment du départ. Tous, techniquement, sont très proches les uns des autres et, en même temps, tous différents d'une écuice à une autre. Pourquoi tel constructeur aura choisi, pour monter un cadre, tel ou tel de ces fabricants de tubes d'acier que sont l'anglais Reynolds, l'italien Colombus ou le français Vitus ?

Pourquoi a-t-il opté pour un dérailleur, un pédalier et des freins français produits par Mayic, plutôt que caux de l'italien Campagnolo ou du japoneis Shi-

Directeur général de Raleigh-France, Jean-Claude Gaborit explique tout cela d'une façon fort simple. Depuis cette année, Raleigh fournit les vélos de l'écuipe Super U. celle de Laurent Fignon. Le contrat a été signé pour trois ans, étant entendu que saurait avoir recours qu'à un fabricant de tubes de même nationalité, en l'occurrance Reynolds. Après quoi il s'agissait de dessiner la configuration d'un vélo le plus affúté possible, en collaboration évidemment avec Cyrille Guimard, le directeur sportif et, plus encore peut-être, avec le André, qui pense être parvenu aujourd'hui, après dix ans de recherche, à ce qu'il appelle « une approche scientifique de la dimension d'un cadre par rapport au coureur à qui il est destiné ».

# Le «sorcier»

Ainsi, les véios de Fignon et de ses équipiers sont fabriqués à Nottingham, le siège de Raleigh, maison centenaire depuis deux ans, dans un atelier spécial, dirigé per un autre « sorcier », Gerald O'Donnavan. Dans l'antre de cet alchimiste, on brase à l'argent, avec une montée et une descente de température jalousement contrôlées et qui ne souffrent pas le moindre courant d'air. Etre le fabricant d'une équipe, cela suppose aussi la doter chaque année d'une centaine de machines, pour un effectif de vingt coureurs.

A côté du vélo pour la cours en ligne, il y aura celui pour le cyclo-cross, la piste et les épreuves contre la montre ; il v aura aussi les roues afférentes, les boyaux et même aujourd'hui les pneumatiques, puisque ce sont maintenant des pneumatiques qui sont montés sur les roues de l'équipe Super U.

En moyenne, chacune de ces machines représente en prix de revient environ 10 000 F. Cela veut dire que, pour un particulier soucieux d'obtenir un modèle identique dans le commerce, il faudra débourser entre 15 000 et 25 000 F. Cela yeut dire aussi, dans le cas de Raleigh, que la firme investit dans la compétition au moins 2 millions de francs.

« Pour nous, dit Jean-Claude Gaborit, la compétition professionnelle est une vitrine. Nous ne visons pas par elle le grand public ment, qui, è 80 %, ignore tout à fait que Fignon est équipé par Raleigh. Ce sont, en revenche, nos détaillants qui le sevent et nous pensons que ceux-ci, dans nos points de vente, parce qu'ils sont en général des amouraux de la bicyclette, auront tendance à proposer à leur clientèle la me que sur laquelle aura été gagné le Tour de France. »

On ne saurait évidemment comparer que ce qui est compareble. Personne, pas plus Jean-Claude Gaborit, adepte inconditionnel du tube d'acier, que Bernard Hinault, qui, devenu le et de son cadre en fibre de car bone, ne songerait à dire qu'en compétition cycliste le vélo à la même importance que le bolide de formule 1 en automobile. et l'autre pour faire valoir qu'à une époque où les différences entre les meilleurs sont infimes, la machine, dans un contre la montra. fait la décision si, par rapport à celle du concurrent, elle pèse de moins.

Tout en faisant la part des modes, comme celle qui, depuis deux ans, escamote le câble de frein, chacun s'ingénie, d'année antique et si simple mécanique qu'on appelle une bicyclette.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

# **QUE FAIRE AVEC** OU SANS LE BAC ?

36.15

 AUTOMOBILISME : Gerhard Berger quitte Ferrari. - Le constructeur italien Ferrari a annoncé, mercredi 12 juillet, que Gerhard Berger ne conduira plus ses voltures la saison prochaine.

 VOILE : annulation du Tour de France. - Le douzième Tour de France à la voile qui devait partir de Rouen, kundi 17 juillet, n'aura pas

la Riviera adriatique reçoit chad'étrangers, en majorité ouesttours-opérateurs qui avaient

A cause da Pô

Catastrophe áconomique sans précédent pour une région bénie ies dieux avant d'être salie per les hommes. Entre Rimini, qui se veut le Las Vegas latin, Cattolica, Riccione et les autres petits paradis estivaux de son littoral, que années, plus de cinq millions de touristes dont un tiers allemands. Chiffre d'affaires saisonnier pour les hôtels, boîtes de nuit, restaurants, pizzerias, parcs aquatiques et autres distractions de masse : 50 milliards de francs. Or, depuis la réapparition à l'horizon, il y a une semaine, du closque voyageur, près d'un tiers des réservations ont été annuiées, et les petits malins chez les ficelé des « forfaits vacances propres » pour vaincre les réticances étrangères vont coûter cher à leurs assureurs.

 ← La saison touristique est d'orea et délà terminée », annoncent certains. Seuls les marchands de piscines et les machos mer mais pour les filles », ne trouvent rien à redire. Et encore les belles Teutonnes à la chair cuite risquent de se faire plus

A Senigalla et à Jesolo, en revanche, deux stations balnéaires carrément sinistrées, c'est déjà la révolta. Des centaines d'hôteliers acités s'en prennent aux médias de tous bords et de toutes nationalités, accusés « d'exagérer, de déformer la vérité pour vendre du papier et faire fuir les clients ».

Il y a un an déjà, en août 1988, un dossier complet sur « la multiplication des algues en haute et besse Adriatique » avait été remis per le laboratoire de biologie marine et la Centre national de recherche (CNR) aux ministères concernés. Rien ou presque n'a été fait. Il a fallu attendre le 10 juillet pour entendre le gouvernement annoncer la 55 milliards de france, à dépenser sur plusieurs années, et le déblocage d'une enveloppe de 25 millions de francs pour ramasser les algues et accélérer la nettoyage du bassin du Pô.

Car, même si les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur les causes exactes du phénomène, un certain consensus se dégage tout de même autour de sipin. Ou plutôt autour de ceux, industriels, communes et agriculteurs qui l'exploitent. Long de 652 kilomètres, le Pô arrose quatre grandes régions - Pié mont, Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie - qui forment le principal foyer industriel d'Italie et son plus riche réservoir

agricole. Comment convaincre cas régions de partager les frais d'un grand et nécessairs nettoyage ? Victime de l'insufficance du nombre d'épurateurs - dont la moitié au surplus ne fonctionnent pes - des abus de désherbants, d'insecticides et surtout d'engrais (+ 32 % sur quinze ans), le Pô draine, chaque année, l'écuivalent de 82 000 tonnes d'azota et de 11 000 tonnes de phosphore. Or on n'a jamais rien trouvé de mieux pour la prolifération des algues que le phosphore et l'azota...

PATRICE CLAUDE.

# Edition

# En 1990

# Le Salon du livre reviendra au Grand Palais

Le dixième Salon de livre de Paris se tiendra au Grand Palais en mars 1990 (les dates précases ne sont pas encore connues), et non plus au Parc des expositions de la porte de Versailles, comme cela était le cas depuis deux ana. Le Syn-dicat national de l'édition (SNE). qui a pris cette décision, entend marquer ainsi sa volonté de « se mobiliser pour assurer la plus efficace promotion du livre et de la lec-

Dès la huitième édition du Salon, en avril 1988, les professionnels avaient émis des réserves. En 1989, certains éditeurs (Fayard, Albin Michel, Balland) avaient même suspensu leur participation. Le relatif échec du Salon 1989 a conduit le SNE à s'interroger tant sur le lieu que sur les dates de cette manifesta-tion. Organiser le Salon en mai en faisait une foire parmi d'autres, à une période de l'année où le public prépare ses vacances et est quelque peu démobilisé. Ce retour dans le centre de Paris vise à rendre au Salon son aspect d'« immense librai-rie » où l'on vient flâner après la sortie du bureau. Les abstentionnistes » de 1989 se montrent satisfaits de ce retour à l'esprit de fête du Salon. Le PDG de Fayard, M. Claude Durand, qui le premier avait marqué son hostilité au Salon de la porte de Versailles ( le Monde du 11 mai 1988), se félicite de « la reconnaissance que la littérature générale doit être la dominante de ce type de Salon ».

lote

# Education

# La mésaventure de cinq étudiants en médecine

# Admis jeudi, recalés lundi

# Cinq étudiants en médecine

de l'université Paris-V, candidets au difficile concours qui donne accès à la deuxième année des études médicales, avaient sauté de joie en appre-nant leur succès aur les listes affichées jeudi 6 juillet dans le hall de leur faculté. Mais le lundi suivant, convoqués pour contresigner les résultats et choisir entre « médecine » et « dentaire », ils se sont vu signifier la nouvelle... de leur échec. L'introduction dans l'ordinateur d'un cosfficient erroné pour l'épreuve d'anato-mie avait faussé le classement.

Les € cinq de Paris-V > avaient été procismés respecti-vement 93°, 102°, 103°, 105° et 99°; ils se retrouvent 126°, 113°, 107°, 117° et 136°, c'est-à-dire en decè de la barre d'admission fixée à une centaine environ, en vertu du

délibération du jury a été nécessaire pour rectifier le classe-ment primitif, et un nouvel affichage devait avoir lieu à partir du jeudi 13 juillet après-midi.

Le professeur Georges Cremer, président de l'université Paris-V, admet que les cinq étudients ont subi e un préju-dice moral », mais que le valeur réelle de leurs copies ne leur permet pas d'être mieux classés. Il semble prêt à accorder aux étudiants déjà redoublants (quatre des cinq concernés) une dérogation exceptionnelle pour tripler leur première année et tenter ainsi une nouvelle fois leur chance l'an prochein. Mais les carabins lésés ne l'entendent pas de cette oreille, et l'un deux envisage de déposer un recours devant le tribunal administratif.

# **AGRÉGATIONS**

# • GÉOGRAPHIE

# (Par ordre alphabétique)

Jean-Jacques Abadie (37°), Vincent Adounie (45° ex ac.), Vincent Albinot (23° ex ac.), Vincent Albinot (23° ex ac.), Yves André-Massé (15°), Stéphane Angies (21° ex ac.), Samuel Arland (34° ex ac.), Philippe Andra (56°), Luc Berger (23° ex ac.), Bruno Billmann (42° ex ac.), François Bost (27°), André Calmont (38°), Frédéric Carré (57°), Laurent Carroue (6°), Chantal Coatnoan (23° ex ac.), Albert Coles (23° ex ac.), Béstrice Colligaon (21° ex ac.), Jean-Marie Deblonde (19°), François Deloizy ép. Barthe (47° ex ac.), Michel Deshries (12°), Luc Descroix (9° ex ac.), Jean-Pierre Dignet

36.15 LOTO

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

( J.O. do 27/12/88 )

(4°), Alex Doriac (49° ex ac.), Kattalin Doyhamboure ép. Gabriel (18°), Vin-cent Dubrenil (5°), Roselyne Dumonlin ép. Maillart (33°), Jean-Luc Dupare (17°), François Eglin (13°), Jacques Fache (9° ex ac.), Isabelle Gabriel (28° (17), François Egm (131), Jacquez Fache (9° ex ae.), Isabelle Gabriel (28° ex ae.), Bernard Gilbert (32°), Frédéric Giraut (8°), Isabelle Guéroult (34° ex ae.), Béatrice Guillouet (7°), Yanni Gunnel (14°), Alain-Pierre Joyeux (41°), Miguel Justin (39° ex ae.), Thierry Koessler (28° ex ae.), Thierry Koessler (28° ex ae.), Loic Ledan (47° ex ae.), Simone Le Galliard (44°), Jean-Lac Legeron (53°), Caroline Lepeu (11°), Isabelle Méjean (2°), Jean-Paul Momont (28° ex ae.), François Moriconi (49° ex ae.), Josiane Moulin, épouse Emptaz (31°), Michel Périgord (20°), Jean-François Pérouse (1°), Laurent Petit (54° ex ae.), Tyes Poinsot (3°), Hélène Pourque, épouse Lerou (39° ex ae.), Laurence Saint-Etienne (16°), Georges Sadres (52°), Jean Théodat (42° ex ae.), Raymond Verhaeghe (54° ex ae.), Anne Volvey (36°), Georgette Zrinscak (45°).

# SCIENCES PHYSIQUES, OPTION PHYSIQUE APPLIQUÉE

# . (Par ordre alphabétique.)

Patrice Abry (4°), Hervé Ancelet (20°), Philippe Baert (39°), Jack Baissey (40°), Philippe Brulard (6° ex ac.), Jean-Luc Chiron (35°), Vincent Chollet (17° ex ac.), Desolina Colombo, ép. Gadoille (38°), Didier Crochesore (17 ex ae.), Desoins Cotombo, ep. Gadoille (38°), Didier Crochesore (10° ex ae.), Gérard Cruguel (21°), Jean Da Cunha (30°), Isabelle Dabadie (6° ex ae.), Michel Duez (26°), Christian Dufour (24°), François Dufour (9°), François Eddi (37°), Marguerite Frisch, ép. Ouvrard (42° ex ae.), Gérard Gaillard (44°), Jean-Fierre Grobelny (17° ex ae.), Stéphane Guillou (13°), Jacques Guittard (31°), Bernard Irlinger (36°), Michel Krob (5°), Jacky Lacroix (12°), Franck Le Magoarou (1°), Catherine Le Trionnaire, ép. Picheny (19°), Mario-Méline Lebouc (2°), Frédéric Lopez (8°), Stanislas Lyszyk (29°), Florence Mallet (32° ex ae.), François Mahuenda (22°), Jean-Pierre Martin (23°), Michel Mazaudier (3°), Eric Miloni (32° ex ae.), Nelly Nadjar (42° ex se.), Jean-Michel Otllarburn (27° ex se.), Jean-Michel Otllarburn (27° ex se.), Jean-Fierre Pecqueur (14°), Claude Pelofi (41°), Pascal Riqual (34°), Michel Scavarda (16°), Bernard Thiebaut (25°), Pierre Varis (27° ex se.), Anne Verhulat (10° ex ae.), Charles Wiart (15°).

# **CONCOURS**

#### • ECOLE NATIONALE . DES CHARTES

# (Par ordre de mérite)

(Par ordre de mérite)

Agnès d'Angio (1°), Judith GuéretLaferté (2°), Olivier Poncet (3°),
Alexandre Maral (4°), Pascale Thuillier
(5°), Thiesry Sarmant (6°), Grégoire
Eldin (7°), Florence de Peyronnet (8°),
Agnès Callu (9°), Christophe Beyeler
(10°), Anne Vergne (11°), Manoumani
Filliozat (12°), Florence Doux (13°),
Céline Barbance (14°), Christophe Vellet (15°), Marie-Laure Denis (16°),
Pierre Marchand (17°), Yves Kinossian
(18°), Frédérique Hamm (19°), Judith
Ducourtieux (20°), Fabien Plezannet
(21°), Marie-Ange Pomignoli (22°),
Valentine Weiss (23°), Pierre Quernez
(24°), Anne Vielliard (25°), Juliette
Robain (26°).

#### • ÉCOLE NAVALE (Par ordre de mérite)

Pascal Thiens de Bast (1\*), Hervé Philippoteaux (2\*), Marcel David (3\*), Cyrille Camms (4\*), Kavier Mazzurie (5\*), Enic Delepoulle (6\*), Stéphane Bazisk (7\*), Matthiea Baret (8\*), Olivier Roy (9\*), Bruno Fauchère (10\*), Jaoques Fayard (11\*), Bertrand Neyret (12\*), Arnand Trillard (13\*), Eric Shovance (14\*), Pascal Lebarhier (15\*), Franck Mollard (16\*), Olivier Panlot (17\*), Thierry Kachler (18\*), Xavier Foissey (19\*), Pierre Aizuyeta (20\*), Paul Bourbon (21\*), Xavier du Baret de Limé (22\*), Pierre Hauwaert (23\*), Jean Marty (24\*), Beacht Bandonnière (25\*), Martin Galle zot (26\*), Vincent Grégoire (27\*), Jacques Mérindol (28\*), Jérôme Denis (25\*), Hubert Thonet (30\*), Olivier Barrafitte (31\*), Patrick Dirand (32\*), Bencht Malevergne (33\*), Nicolas Cailliez (34\*), Pierre de Briançon (35\*), Philippe Lahet (36\*), Christophe Perrier (37\*), Henri Mahé (38\*), Jean-Pierre Lescop (38\*), Philippe Rostain (40\*), Jean-Bric Vague (42\*), Georges Rivière (43\*), Alexandre Castellane (44\*), Stéphane Devos (45\*), Eric Kraemer (46\*), Hubert Fauchère (47\*), Hervé Delort (48\*), Raphael Packinetti (49\*), Jean Broch (50\*), Rensud Falnonni (51\*), Laurent Mandard (52\*), Bertrand Cumpt (53\*), Hervé Chevènement (54\*), Thierry Gausseroa (56\*), Gilles Bannet de Paillerets (57\*), Joël Maillet (58\*), Bruno Bender (59\*), Jean-Christophe Boeri (60\*), Laurent Sudrat (64\*), François Drouet (65\*), Antoine Goulley (66\*), Lionel Lord (68\*), Marc Lamblin (69\*), Stéphane François (70\*), Charles Dard (71\*), Eric Malbrunot (72), Arnand Choné (73\*), Nicolas Vaujour (74\*), Hervé Dournbos (75\*).

#### • ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS (ESCP)

(Par ordre alphabétique)

Valérie Abehafra (187°), Lancence
Agostini (167°), Katy Ankri (240°),
Odile Antoine (109°), Alexandra Aronowicz (49°), Pierre Anbouin (38°),
Marion Angustin (68°), Jean-Philippe
Auvergnon (238°), Benoît Azanza
(24°), Nathalie Azonlay (177°),
Nicolas Badre (183°), Christof Bamberg (4°), Catherine Barbeyrac Saint
Mauri (93°), Cécile Barrat (144°),
Régis Barriac (199°), Isabel de Barros
(52°), Stéphane Beas (222°), Nathalie
Becquart (159°), Fabrice Belaich
(226°), Rodolphe Behner (114°), Laurent Bea Issan (91°), Marc Bensim
(178°), Daniel Benamouzig (111°),
Souad Benbachir Hassani (70°), Marie
Bergeron (185°), Alain Bernard (189°),
Sophie Berthelon (54°), Claire Berthilliot (160°), Raphable Biebel (161°),
Christophe Billon (22°), Etienne Billot
(60°), Jacques Billy (29°), Philippe
Blaise (45°), Marc Blangy (173°),
Emmanuel Blin (145°), Caroline Bonan
(235°), Isabelle Bonefant (123°), Florence Bonnelie (245°), Pascale Boac
(232°), Fierre Bosse (177°), Vassila
Boukhlef (186°), Frank Bour (7°), Elodie Bourland (74°), Patrick Bourmand (Par ordre alphabétique)

# Carnet

M. Jacques PUPPONI et M™, aée Pénélope Gelmann,

ont la joie d'asmoncer la paissance de

Rérépice Hause.

le 5 jaillet 1989, à Paris.

167, rue de Romes, 75006 Paris.

- Laurence VILLAUME et Ignacio RAMONET, Tancrèda et Axel,

sont heureux d'annoncer la naissance de

Manufacture Control of the Control o

. 🧓 🛊 🛊

. . . - e. p-944

. , 💉 🗬

....

v- 45.00 .. .

والهماي . . . .

· R-44

9299 📂 (

4、2000年 國道

ધ્યાર **ં∌⊌**જાવ

. 外轉 🎻

Contract of

September 1

٠٠,٠٠٠ نو

- 55.

. ::-

.: 2. -:

<u>-</u>: -

2000

-: · . . .

7.1

2.2

· . . . .

Part Care

34. ige

ವಿಶ್ವಕ್ಕು

. . . . . . . . .

• :\_.:

#### Ophélia. Paris, le 10 juillet 1989.

M. et M= Valiery ZANGHELLINI,
 M. et M= Maurice FERRANET,
sont heureux de faire part de la missance de leur petit-fils

an foyer de Anne et Michel,

le 3 juillet 1989.

- M™ Gérard Duliège,

# Remerciements

- M.—Gerard Prinege,
Ses enfants,
Et toute la famille,
profondément touchés de la sympathic
que vous leur avez témoignée dans leur
douloureuse épreuve, expriment leurs
sincères remerciements.

#### 12. rue Jules-Herbron. 78220 Virollay.

(97°), Saiwa Boussoukaia (146°), David Brabis (99°), Arasud Brachet (210°), Cécile Brancourt (67°), Michel Brog (36°), Isabelle Brisnecau (81°), Marion Bursaux (108°).

Benoît Caderas de Kerleun (73°), Pascal Cassocucilo (234°), Syivain Charisnophe Clément (122°), Pierre Christophe Clément (122°), Pierre Christophe Clément (122°), Pierre Christophe Clément (122°), Pahlo Couran (244°), Christian Couturier (135°), Agathe Couvreur (164°), Jean-Marc Crépin (72°), André Crété (84°), Benoît Dambre (18°), Laraence Darthos (106°), Anne Defontaine (79°), Pierre Deprumeaux (66°). Catherine Destoppeleir (229°), Philippe Dewever (182°), Sophie Dhente (105°), Fierre Divine (21°), Phnoc Le Do (40°), Bertrand Dousmanna (168°), Claude Drailard (205°), Pollerie Dupyrat (203°), Christine Du Pouget de Nadailla (5°), Anne Dubois (241°), Xavier Dunost (223°), Valérie Dupyrat (200°), Agathe Dupim (80°), Florence Dupuy (203°), Florence Duranton (117°), Séverine Dussin (221°), Elise Duval (56°), Anne Esambert (206°), Pierre-Jean Bamieu-Fournel (103°), Eric Espinoza (86°), Clivier Essique (212°), Ciaire Estevenon (139°), Anne Fabrègue (61°), Judith Fargoot (82°), Jean-François Félix (23°), Rémi Féraud (155°), Arelle Perry (157°), Valérie Fernandez (62°), Olivier Fernandez (62°), Divier Fernande (123°), Pierre-Eiseme Franc (131°), Emmanuel Frussard (104°), Nicolas Farry (211°), Emmanuel Feucht (23°), Véconique Fidel (120°), François Fistach (77°), Geneviève Flavan (218°), Fierre-Eiseme Franc (131°), Eric Goupil de Brouille (162°), Jean-Frusçois Gourion (159°), Florent Grégoire (17°), Ghislaine Guédira (169°), Corime Hamon (137°), Béartice Hærengnel (147°), Baise Heirreux (189°), Firance Gardina (149°), Bigitte Kanffman (15°), Curime Laine (43°), Frédérique Glon (14°), Nabil Jureidini (55°), Saithi Krishana (69°), Curolme Laine (45°), Jennet Lequer (216°), Forent (16°), Christelle Joux (43°), Géraldine Judon (14°), Nabil Jureidini (55°), Saithi Krishana (69°), Curolme Laine (45°), Jacques Levy (3°), Thierry Levy (142°), Stéphane Lhopitea - L'Institut de cinématographie scientifique (ICS)

Et l'Association internationale du en l'Association internationale du cinéma scientifique (AICS) remercient leurs membres et amis, qui ent exprimé leur profonde affliction pour la disparition de

Jean PAINLEVÉ. lour fondstour,

# **Anniversaires**

CENTENAIRE ET BICENTENAIRE La liberté avait cent aus lorsque est né le 14 juillet 1889, à Saint-Gengoux-do-Scissé (Saône-et-Loire)

> Heari BOULAY (1889-1942), viticulteur-népisiée

viticulteur-pépiniériste, prisonnier de guerre 1914-1918, maire de Saint-Gengoux-de-Scèssé de 1924 à 1941,

conseiller général de 1937 à 1940, président de la Confédération nationale des coopératives vinicoles de 1932 à 1941.

reat Llavall (156\*), Christian Lacaz (138\*).

Frédérique Macs (207\*), Frédéric Maltegue (19\*), Alberto Mantegna (83\*), Didier Marder (75\*), Yvon Martin (174\*), Sandrine Mauleon (116\*), Vanessa Mayneris (136\*), Cyril Meilland (26\*), Fierre Mercier (25\*), Frédéric Milgrum (48\*), Claire Mingasson (169\*), Henri Moche (39\*), Fabrice Mollier (50\*), Eric Motrard (202\*), Sébastien Mullot (134\*), Isabelle Mutin (94\*), Monica Necsulescu (10\*), Florence Nguyen (214\*), Véronique Nguyen Tan Hon (34\*), Jean-François Ninu (113\*), Christial Noël (213\*), Olivier Noël du Payrat (170\*), Laurent Olleon (12\*), Caroline Pasquier (110\*), Pierre Pasquier (215\*), Nicolas Pecourt (132\*), Christian Perrien (228\*), Guilleanne Perrotin (115\*), François Persiaux (118\*), Séverine Philardeau (20\*), Ileana Pietraru (101\*), Anne-Valérie Pittard (102\*), Nicolas Pomeau (47\*), Carol Poneou (227\*), Valérie Pouliquen (198\*), Rodolphe Ponquet (204\*), Isabelle de Prado (124\*), Christine Prière (37\*), Bruno Quentin (133\*), Lionel Rabilloud (239\*), Mathrias Ranke (209\*), Sophie Revillion (31\*), Hervé Righenzi Engon de Vil (125\*), David Ringrave (140\*), Armand Ripert (166\*), Anne Rondel (195\*), Nathalie Rosenblum (192\*), Michel Roubert (175\*), Christilla de Roudneff (107\*), Marie-Amélie Roussille (28\*), Florence Rouyer (121\*), Sophie de Rovere (41\*), Béatrice Roy (10\*), Frédérique Roy (171\*), Yves Rutschmann (90\*).

Alexandre Sagon (76\*), Bechara Salha (30\*), Manjel Samakh (51\*), A l'occasion du centenaire de sa nais-sance, sa famille demande à tous ceux qui l'ont comm et aimé d'avoir une pen-sée pour ce républicain ardent qui consacra sa courte vie à lutter pour le progrès, pour la solidarité et pour la paix. Elle souhaite que soit associée à sa mémoire celle de son ancêtre

# Pierre MAZILLIER (1731-1789),

vigneron-cabaretier à Saint-Gengoux-de-Scissé, député du Tiers à l'assemblée du bailliage de Micon, qui fut pendu à Cluny le 5 août 1789

pour avoir conduit devant cette ville, en juillet 1789, la révoite des vignerons - En ce 14 juillet 1989, bicentenaire

de la Révolution française, l'Association culturelle israélite française du Québec rend hommage à la mémoire du

grand rabbin
Dr David FEUERWERKER, Ze"L, (2 octobre 1912-20 juin 1980),

teur de l'ouvrage l'Emancipation des juis en France. De l'Ancien Régime à la fin du Second Empire. Inhumations

- Notre très regretté Georges YACOVLIEVITCH

a été inhumé dans l'intimité à Paris, au cimetière du Montparnasse, 3, houle-vard Edgar-Quinet. De la part de Sa sœur Suzanne, entourée de l'affec-

Salha (30°), Manjel Samakh (51°), Thomas Saugnac (141°), Florence Schneider (71°), Virginie Seghers (20°), Jean-Marc Sere (149°), Sandra Servieres (184°), Séverine Siesse (237°), Bertrand Sireyjol (181°), Marine Souviron (225°), Marc Standenmayer (9°), Emmanuelle Stoleru (1°), Stéphane Stoll (44°), Marine Suzanne (58°), Pascal Tallon (130°), Frédéric Tendron (191°), Elens Tonev (53°), Véronique Torres (128°), Patricia Tranvouez (193°), Pietre Tricoire (151°), Fabrice Valay (96°), Delphine Vanhoutteghem (129°), Christine Velut (197°), Catherine Vial (78°), Nathalie Victoria (190°), Romain Vidal (220°), Denis Villafranca (64°), Cécile Vincent (172°), Nicolas Viviano (236°), Jan de Voogd (33°), Laurent Vuillet (8°), Christian Wolff (217°). tion de ses amies, auxquelles elle adresse toute sa gratitude. MURIEL, 23 ans diplômée scripte C.L.C.F., anglais

# effectuer stages ; -SCRIPTE PRODUCTION

souhaiterait

Alexandre Sagon (76°), Bechara Salha (30°), Manjel Samakh (51°),

MONTAGE (Séjour USA dix-huit mois

à Boston)

Ecr. DANIELE, carnet du Monde 7, rue des Italiens, PARIS-9

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & C

43-20-74-52 MINITEL par le 11

#### AUX DIXIEMES TOUS CUMULS CON "- Marie 0 SEO UM A DEX 2 000 001 81 WHADEX 71 UNABEX 100 000 40 100 000 83006 THOS 02: UN A DEX 100 100 000 \$2006 QUATEE 62 CH A DIX 6 190 000 \$3006 SEZ 100 000 29432 DCK 29432 UR 50 ann 100 900 5 000 82006 SEPT 82006 SEFT 82006 SEUF 29432 TROS 29432 QUATRE 100 000 E 000 100 600 5 000 2 100 000 6 990 29432 CMQ 29432 SEX 29432 SEFT 5 000 77 UNIA DEX 467 W A DEX 5 900 3457 UE A DEK 5 000 36677 2611T 29677 26 20677 2611X 5 000 5 040 3 PM A BOX 45 (MI A BIX 5 640 SE MEY DOX SHETT QUATTE 5 040 6294 WR A DIX 1 000 \$ 040 30077 SEX 30077 SEPT OSS WILL A DEX 975 Un A DEX 20 000 36677 BOX 5 040 8 JUN A DOX 5 000 5 8 SOC UN A DOX 72585 QUATTE 72585 CREQ 1 820 5 000 5 000 金 に 人間な 540 SM A BIX 730-SM A DIX 9519 UN A DIX 5 900 9 3 900 5 000 TRANCHE DU BICENTENAIRE -PRISE DE LA BASTILLE. TRAGE DU MERCREDI 12 JULLET 1989

CULTATS OFFICIELS - BEFORMATIONS

| lete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                                                                | ALQT                                                                         | AE                                                                           | DES SO                                          | FICHELLE<br>MILS A PAYER<br>LETS ENTHERS       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le réglement de TACO-TAC au préveit avons cause (L.O. de 2200400)  Le numéro 169799 gagne 4 000 000,00 F                         |                                                                              |                                                                              |                                                 |                                                |  |  |  |
| approchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Les munires 2 6 9 7 9 9 6 6 9 7 9 9 approchant 3 6 9 7 9 9 7 6 9 7 9 9 gagnent à la centaine 3 6 9 7 9 9 8 6 9 7 9 9 40 000 00 F |                                                                              |                                                                              |                                                 |                                                |  |  |  |
| Disabasa<br>da milia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Line stores                                                                                                                      | Contains                                                                     | Disaines                                                                     | Dubble                                          | gagnent                                        |  |  |  |
| 109799<br>119799<br>129799<br>139799<br>149799<br>159799<br>179799<br>189799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160799<br>161799<br>162799<br>163799<br>164799<br>165799<br>166799<br>167799                                                     | 169699<br>169199<br>169299<br>169399<br>169499<br>169599<br>169699<br>169899 | 169709<br>169719<br>169729<br>169739<br>169749<br>169759<br>169769<br>169779 | 169791                                          | 10 000,00 F                                    |  |  |  |
| Tour les<br>billets<br>se terminar<br>par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - '                                                                                                                              | 9799<br>799<br>99                                                            | ga                                                                           | gnent                                           | 4 000,00 F<br>400,00 F<br>200,00 F<br>100,00 F |  |  |  |
| ST 28 ST UNAGE BU MANAGEMEN 12 JURLET 1999  12 JURLET 1999  14 JURLET 1999  15 JURLET 1999  16 JURLET 1999  17 JURLET 1999  18 |                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                              |                                                 |                                                |  |  |  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TA<br>ATAIR OF                                                                                                                   | M                                                                            | AC.                                                                          | THACK<br>DU MERCHED<br>12 JURLET 100<br>B \$6.1 | . / 20-1                                       |  |  |  |

# **MOTS CROISÉS**

# PROBLÈME Nº 5043

# 1X

# HORIZONTALEMENT

I. Mettre plus bas que terre. -II. Les uns et les autres. Un protecteur. - III. Sur lequel on ne peut rien bâtir. – IV. La moitié du Mali. Utile pour ceini qui est malade et dans le besoin. - V. Fume an Japon. Morceaux de bois. - VI. Pic. Laissés en partant. - VII. En fit voir de toutes les couleurs. Aimait les déguisements. - VIII. Grande fête. « Sortie » des enfants. -IX. Agissaient comme des démons. - X. Pour soutenir. Sujet sans le verbe, - XI. Est gros à côté du bourf. N'est pas une cérémonie bien

catholique quand elle est noire.

# VERTICALEMENT 1. Doivent montrer dans leur travail les meilleures dispositions. -Louer comme une grande vedette. Parfois traité de pourri quand il est humide. — 3. Se mouille. Recherché par le Canadien qui vent prendre son élan. — 4. Une victime de la faim. Une veuve vraiment brûlante. - 5. Quand il est grand, on en jette. - 6. Un homme de bon sens. Qui peut donc être suivi. - 7. Un vêtement chaud. D'un auxiliaire. -8. Qui n'ont pas été pesés. — 9. Pas imaginaires. Lit tout bas.

# Solution du problème nº 5042

Horizontalement L Porcher. — II. Aviron. Bé. —

III. Ta. Epines. - IV. Item. Vins. - V. Site. Raie. - VI. Son. Peine. -VII. Inini. - VIII. Singes. -IX. Ra. Age, Et. - X. Sil. Raine. XI. Receinte.

# Verticalement

1. Patissiers. - 2. Ovation. Air. 3. Ri. Etnis. Le. - 4. Crème. Nia. -5. Hop! Pingre. - 6. Enivre. Geal. - 7. Niaise. In. - 8. Bénin. Sent. -9. Fessées, Tec.

GUY BROUTY.



# Le Monde DES LIVRES

# Les droits de l'homme noir

De Saint-Domingue à la Nouvelle-Calédonie, la question coloniale ne cesse de renvoyer aux Français leur propre image.

tenaire, de dédier cinq livres à trois catégories de citoyens : aux « révisionnistes » de tout poil qui cherchent à reléguer les idéaux de la Révolution au placard des ringardises de l'histoire; aux jocrisses qui salonnent gravement sur les mérites de 1789 et les inconvénients de 1793; aux crétins qui réduisent aujourd'hui cet héritage aux embarras de la circulation dans le centre de Paris.

Since.

roman files

4-5-2

Nous voulons parler des quatre ouvrages décapants que Liliane Crété, Pierre Puchon, Jacques Thibau et le duo Jean-Pierre Biondi-François Zuccarelli consacrent, sous des angles convergents, à la question coloniale sous la Révolution, auxquels on peut ajouter l'opuscule collectif tiré d'un séminaire organisé sur le même thème à l'université Paris VII, en janvier dernier.

S'il est, en effet, une question révolutionnaire qui demeure de pleine actualité, en nous renvoyant avec insistance notic propre image, comme le ferait un miroir pervers insensible an temps, c'est bien celle-là, surtout si l'on ne chasse pas une autre vision, la référence obsédante à la Nouvelle-Calédonie qui s'impose immédiatement à l'esprit, en vre cette face trop occultée - trop genante? - de notre histoire contemporaine.

Beau sujet de méditation pour les belles âmes : étant constaté que la Révolution a officiellement commencé en 1789 et que la Convention n'a supprimé l'esclavage que cinq ans après, le 16 pluviose de l'An II (4 février 1794). Noirs, sur le modèle des idées à la avant que ce fléau ne soit réhabilité, à l'initiative de Bonaparte, le tuante se trouvait en harmonie 30 floréal de l'An X (20 mai avec l'air du temps. C'est l'achar-1802), puis définitivement aboli par la II<sup>o</sup> République, le 27 avril tuels, longtemps isolés par leurs 1848, pourquoi n'a-t-il pas fallu pairs, et non la pression populaire,

UE l'on nous permette, en moins d'une Révolution, d'un cette apothéose du Bicen- Empire, de deux restaurations. Empire, de deux restaurations, d'une monarchie bourgeoise et d'une République pour étendre l'universelle Déclaration des droits de l'homme à l'homme

> Magistralement mis en scène par ces hardis historiens de la France du grand large, authentiques empêcheurs de tourner en rond dans la galerie manichéiste des idées reçues, le tribunal de l'histoire coloniale délivre cinq è enseignements de portée éternelle qu'on n'a, de toute évidence, jamais vulgarisés dans les écoles d'administration

# L'égalitarisme absolu de Brisset

1) L'indifférence de l'opinion publique pour les questions d'ordre moral rend illusoires toutes les tentatives de décolonisation en douceur.

Ne nous voilons pas la face : si les généreux révolutionnaires du siècle des Lumières demouraient, dans leur grande majorité, d'affreux conservateurs vis-à-vis des hommes de couleur, c'est tout simplement parce qu'ils étaient les dignes représentants d'un pays qui avait fait de la traite des nègres et de l'esclav ses colonies deux des principanx piliers de sa prospérité commerciale sous l'Ancien Régime.

Les travaux exhaustifs de Liliane Crété jettent un éclairage cru sur cette toile de fond. Quand elle jugeait sulfureux l'égalitarisme absolu prêché en 1789 par Brissot et sa Société des Amis des mode en Angleterre, la Constinement d'une poignée d'intellec-



qui a permis à la France de mériter ensuite son titre de championne des libertés.

2) La France est sans cesse écartelée, dans ses politiques à l'égard des populations de l'outre-mer, entre la défense des grands principes et celle des petits intérêts.

Révolution ou pas, rien n'a changé. Aujourd'hui, au Palais-Bourbon, le moindre débat sur l'avenir des anciennes colonies fait écho aux échanges de 1789-1794 entre les «réalistes» et les «doctrinaires» et ce clivage-là fait litière des frontières politiques, comme le soulignent les nombreux documents judicieusement assemblés par Jean-Pierre Biondi et François Zuccarelli. Il y a toujours un Barnave pour justifier le maintien des inégalités au nom des intérêts supérieurs du pays et il y a toujours un Robespierre pour clamer : « Périssent les colonies plutôt qu'un prin-

cipe! >. 3) Les invariables tergiversations du pouvoir central, en présence, outre-mer, de situations de crise, se traduisent, tout aussi invariablement, par des révoltes sur le terrain.

Si la Révolution avait tenu toutes les promesses de sa Décla-

ration des droits de l'homme blanc en les appliquant aussi à l'homme noir, la France n'aurait peut-être pas perdu Saint-Domingue, devenue en 1804 Hatti, la première nation noire moderne, au terme de plusieurs révoltes d'esclaves menées par des hommes qui se réclamaient des idéaux de 1789. Tragique paradoxe illustré de main de maître par Jacques Thibau et Pierre Puchon.

4) Les réformes fondamentales se font toujours, outre-mer, sous la pression des martyrs.

Il a fallu que Paris apprenne l'exécution à Saint-Domingue, le 9 février 1791, du jeune métis Vincent Ogé, coupable d'avoir pris au mot les Amis des Noirs, les Brissot, Mirabeau et autres Condorcet, et condamné au supplice de la roue après avoir sou-levé les autres mulâtres contre les colons blancs, pour que la Constituante condescende à considérer comme « citoyens actifs » ... quatre cents hommes «libres» de couleur (les affranchis et les métis que l'on dénommait ainsi, dans l'île, pour les différencier des

> ALAIN ROLLAT. (Lire la suite page 19.)

esclaves).

# John Irving le manipulateur

Quelques tours de magie pour dépeindre les doutes et les amertumes de l'Amérique contemporaine

TOHN IRVING est un proromancier américain, qui a enchanté la critique par la fantaisie cruelle de son Monde selon Garp, n'est pas tombé de la dernière pluie littéraire et la facture de son septième roman s'en ressent parsois. Une prière pour Owen semble être l'œuvre volon-tairement baroque d'un écrivain qui, se sachant reconnu, travaille dans la veine de l'inspiration première qui lui a valu le succès.

Sans quitter ses chemins de prédilection, John Irving a pour-tant su atteindre cette magie quicontrairement aux miracles, est un art dont les effets s'obtiennent par le travail. L'histoire du microscopique Owen, cet ange translucide et prophétique, est un conte souvent poignant et drôle, dont la construction à double fond ne manque pas d'intérêt.

# Un Christ prématuré

L'existence même d'Owen Meany paraît tenir du prodige. Ce garçonnet minuscule, «l'être le plus petit que j'aie jamais connu », comme l'explique le narrateur, n'est-il pas ne sans concep-tion, d'une mère bien peu semblable à la Vierge Marie? C'est du moins ce qu'affirment ses parents, propriétaires d'une entreprise de fabrication de pierres tombales et serviteurs dévoués de cet enfant qui les dépasse. Owen est, en somme, une sorte de Christ prématuré, envoyé par Dieu dans une petite ville du New-Hampshire pour mener à bien de mystérieux projets.

L'étrange destinée de cet avorton surnaturel débute cependant par une tragédie, lorsqu'il tue, d'une balle de base-ball mai dirigée, la mère de son meilleur ami Trente ans plus tard, l'orphelin raconte la vie de cet Owen étonnant qui resta son ami, l'aida à retrouver la trace d'un père inconnu et mourut finalement en voulant aider les victimes de la guerre du Vietnam.

Cette trame pathétique est habilement entremêlée d'épisodes cocasses dont John Irving paraît avoir le secret. La description d'Owen en enfant Jésus courroucé, dans une crèche vivante

JOHN IRVING est un pro-fessionnel de l'imagination qui sait, en temps utile, croire aux miracles, aux anges et peut-être même aux famiêmes. Le L'auteur semble se couler avec délectation dans son propre rôle d'écrivain baroque, accumulant les détails pittoresques et fournissant au lecteur une quantité d'explications bavardes dont l'utilité n'est pas évidente.

Surtout, la progression roma-nesque est guidée par un parti pris d'efficacité parfois trop transparent pour être savoureux. Cette maestria bien orchestrée correspond à un désir explicite de l'auteur qui affirme : « Je suis un metteur en scène conscient de mon public et délibérément manipulateur. » Calme et visiblement habitué à commenter son œuvre, John Irving n'a vraiment rien de l'amateur inexpérimenté.

Sous le hâle discret de cet enfant du New-Hampshire, qui partage son existence entre Long Island et Toronto, se cache une ferme volonté de conduire le lecteur là où il le veut. « Je suis responsable de l'implication émotionnelle du lecteur ... observe-t-il, avant d'ajouter qu'il se sent proche en cela de romanciers tels que Thomas Hardy, Tolstof ou Flaubert. « Un roman est un travail achevé et non pas un vague journal de bord, déclare John Irving. C'est une histoire avec un début et une fin. Tout le reste n'est qu'exercices autobiographiques pour montrer aux copains qu'on est capable d'écrire.»

Une prière pour Owen se présente donc comme un roman parfaitement policé, parsemé d'éléments récurrents qui servent à faire rebondir l'histoire d'Owen Meany et de son cher ami Johnny Wheelwright.

Le héros miniature, qui semble fasciné par les créatures dépourvues de bras, se prend de passion pour un animal empaillé privé de ses pattes avant, pour un mannequin de conturière naturellement manchot et pour un totem indien curieusement réduit à l'état de tronc. Enfin, la fameuse balle de base-ball, mystérieusement disparue à la suite de l'accident, réapparaît à la fin de l'ouvrage et Owen meurt d'avoir saisi au vol une grenade ressemblant fort à cette balle meurtrière.

RAPHAËLLE RÉROLLE (Lire la suite page 21.)

# ■ LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH de l'Académie française

*La Crève,* de Frédéric Dard

# La mort à l'œuvre, minutieusement

VANT d'inventer San Antonio (139 titres à ce jour), Fre-déric Dard a débuté en 1946 par un récit tiré à cinq cents exemplaires, et jamais réimprimé. La Crève, que réédite le Fleuve noir, est inspirée par un fait vécu. A la Libéra-VANT d'inventer San Antonio (139 titres à ce jour), Frétion. l'auteur a assisté à l'exécution sommaire d'un milicien. Il imagine la demière nuit du supplicié, en compagnie de sa sœur et de ses parents.

Rien n'est facile et vain comme de prédire l'avenir après coup. Voir San Antonio se profiler dans ce premier texte ne serait même pas malin. On n'y rencontre pas l'ombre des trivialités dont s'enchanters le fameux commissaire. La permanence se situe plus en profondeur. Elle est dans une désespérance noirâtre, que n'explique pas entièrement la situation décrite. On devine chez Dard une complicité active, et qui ne fara que s'accentuer de livre en livre, avec ce qui détruit les corps et les ârnes, un plaisir, qui n'est pas du sadisme, à voir la charonne et le mai moral gagner du terrain, une jouissance à épier leurs progrès minutieux, méthodiques. Comme si on ne parlait bien que des mouvements épousés du dedans.

ONC, la famille Lhargne - nen que ce patronyme I - se terre, tandis que font rage les combats de la Libération. Le soleil, la lune et les éclairs d'explosifs rythment une vie végétative d'attente, tendue vers le châtiment.

La père n'a rien fait da mal, il creusait des routes dans la montagne, c'est même comme ça qu'il a rencontré la mère. servante d'hôtel ; il boit beaucoup, au robinet, à sa bouteille de marc; elle soutient un ventre flasque, alourdi d'un fibrorne. Ce sont les enfants qui ont bêtement choisi le mauvais camp. La fille. Hélène, aimait plaire, son corps avait besoin de se sentir écrasé par un homme, par de la chaleur. On l'a souvent vue an

bras d'un officier de la Kommandantur. Fin 1944, ce sont des choses qui vous coûtent les cheveux, sinon la tête...

Le fils, Petit Louis, c'est plus grave. Il a cassé du maquisard avec la milice. Il a joué à la mitraillette. Il aimait son bruit de soutane dont les boutons sautent à la queue leu leu. Si les FFI l'attrapent, son compte est bon. Or la famille n'a rien trouvé de mieux que de se réfugier dans l'appartement d'un autre milicien enfui avec la Wehrmacht. A qui la faute, tout ça ? L'engagement d'un côté ou de l'autre tenait à si peu de chose, surtout chez des gens aussi simples, réduits à des bouffées d'instinct, à des intuitions étourdies.

En moraliste à la française, Dard invite à ne pas juger. Il se place sous l'invocation de La Bruyère. L'homme est dur, injuste, ingrat, fier, égoïste : s'emporter là contre n'aurait pas plus de sens que d'en vouloir à la pierre de tomber, au feu de monter en l'air. C'est question de nature, point. Ecrire, pour qui part de cet axiome, équivaut à vérifier en toutes circonstances la chiennarie universelle, et à trouver dans cette vérification une jubilation qui, elle-même, confirme l'hypothèse de base.

ES quatre Lhargne attendent une sanction de leurs contemporains; mais pas seulement cela. Le temps opère en eux son travail de sape, que la guerre ne fait qu'activer. On dirait que la vie ne résiste au temps que par surprise. Ainsi d'un antique pommier dont les Lhargne se souviennent, et qui continuait à produire des pommes alors que son tronc était déjà mort, creux. En somme, ces moments ultimes qu'ils peuplent d'appréhensions et de réminiscences les font ressembler au pommier en sursis.

(Lire la suite page 17.)

# JUAN RAMON JIMÉNEZ Sonnets spirituels

Introduction ef traduction de Bernard Sesé L'œnvie poétique de Juan Ramon liménez brille comme une constellation solitaire et brillante dans le panorama de la littérature du vangtiente siècle.

Collection Magne

# MAX KOMMERELL Le chemm poétique de Holderlin

Fraduits et présentes par Dominique Le Buban et Eryck de Roberty, cinq essais consacrés à Holderini par le commentation emérite du grand poete que hit Max

# LA VIE LITTÉRAIRE

# La chasse au lecteur

la personne. Pour le photogra-

aussi un non-sujet. Ceux qui y

parviennent le mieux sont ceux

dont les vues sont les moins

informatives. Celles que l'auteur

a prises au hasard, par pur plaisir

et sans idée préconçue, comme

Pierre-Olivier Deschamps, parti-

culièrement à l'aise dans ce

celle dans ces petits riens glanés

à la sauvette, comme le font

aussi Bernard Descamps,

Hugues de Wurstemberg et

Agnès Bonnot, avec une belle

série en couleurs, Observer ceux

qui lisent est pour eux une

manière d'écrire la réalité.

L'exercice est plus pesant et

prend un tour démonstratif

lorsqu'il vire au recensement

L'acuité de son regard étin-

genre d'exercice.

🖜 'EST en hommage au livre Lectures, d'André Kertesz, publié en 1971, qui comprenait soixante-trois photos noir et blanc, prises de 1915 à 1970, à Esztergom ou New-York en passant per Paris, que Christian Caujolle a conçu « Lecture... lectures », l'exposition sur l'acte de lire qui lui a été commanditée par la direction du livre et de la lecture.

Comme il l'écrit à juste titre : «Les gens lisent, et nous ne les voyons plus lire, puisque c'est évident. C'est peut-être cela aujourd'hui la fonction de la photographie : arriver à décrypter ce qui est le moins spectacul qui devient le plus invisible.» Ainsi qu'ils l'avaient fait il y a trois ans en allant tirer le portrait des écrivains, dix photographes de l'agence Vu sont donc partis à la chasse su lecteur.

Dans un centre pour aveugles, à la Cité des sciences, dans la rue ou à la FNAC Montparnasse, on lit en tous lieux, par tous les temps, dans toutes les positions et en n'importe quelle circonstance. Dans son opuscule admirable, livré sans commentaire et qui valait 30 francs à l'époque, Kertesz s'était surtout attaché aux solitaires, romantiques et citadins, qui lisent à l'écart, exilés sur un toit, au milleu d'une forêt de cheminées, en laissant planer à leur insu toute une ambience autour d'eux.

Qu'il s'agisse d'un livre ou d'un journal, qu'elle se manifeste de facon distraite ou appliquée, convenue ou imprévue, la lecture reste une étrange activité. Reflétent la tension et l'intériorité du lecteur, c'est un acte intime cui est profondément révélateur de

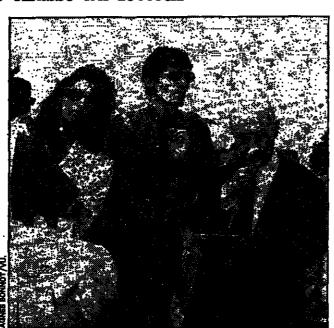

encyclopédique des supports et phe, c'est un thème d'autant des lieux. Malgré des inégalités, cet plus difficile à traiter que c'est

ensemble affirme la cohérence de vue et le style homogène d'une agence dont les membres sont avant tout des auteurs. Même s'il n'a pas le charme diversifié dans le temps d'un ceil unique comme celui de Kertesz. cet inventaire concocté per une multiplicité de regards constitue une incitation réussie à la lec-

PATRICK ROEGERS.

\* < LECTURE... LEC-TURES », soixante-dix photo-graphies de l'agence Vu, galerie de la BPI, Centre Pompidou, jusqu'an 28 août.

\* A noter un dossier spécial «Photographie et littérature» dans le mensuel Photographies magazine, numéro 14, juin, 30 F.

# Montaigne

#### inédit?

« Je ne veux pas polémiquer, ni avec ceux qui n'ont pas prêté attention à ma découverte, ni avec ceux qui en contestent a priori la valeur. » Etienne lithurria, maître de confé-rences à l'université de Toulouse-Mirail, a mis la main au printemps 1986 à bas prix sur un petit ouvrage qui rendait doucement l'âme sur un des étals du marché aux puces de Saint-Semin. Ce livre est un recueil d'apophtegmes (1), publié en 1560 et dit à un certain Conrad Lycosthènes, pseudonyme hellénisé d'un Allemand nommé Wolsshart. Pas de quoi émoustiller le commun des mor-

Mais Etienne Ithurria découvre dans les marges de l'ouvrage une petite écriture dense, nerveuse, fine comme une veinule irriguant les pages latines de commentaires français. Il avait flairé, sans en avoir la preuve formelie, la trace scriptural

Dès lors, il va consacrer son temps à percer le mystère de cette écriture. Microfilmé, déposé depuis longtemps dans un coffre de banque l'ouvrage pourrait, s'il s'avérait annoté de la main de Montaigne, ne plus avoir de prix. Dès le début, Etienne ithuria a voulu alerter les spécialistes sur sa découverte. Mais la publication d'une étude dans la revue Littératures, éditée per l'université du Mirail, et la reprise de ce texte dans une autre revue, RHR, spécialisée dans le XVIº siècle, n'avaient pas jusqu'ici véritablement convaincu la communauté universitaire. Et pourtant, d'éminents spécielistas de cette époque et de Montaigne ont déjà volé au secours d'Etienne Ithurris: Fausta Garavini, professeur à Florence, ou encore André Tournon, professeur à Aix-en-Provence et auteur d'une étude, la Glose et l'Essai.

Etienne ithurria semble de plus en okes sûr de son fait. Il se réfère aux travaux de Leake, un chercheur siméricain qui a étudié le vocabulaire et le style de Montaigne.

« Ça colle à 99,9 % », explique-til, tout en poursuivant ses recherches sur un micro-ordinateur prêté par une entreprise toulousaine. En dépit de ce geste de la société mécène, Etienne ithuris se sent seul, persuedé capen-dant qu'en 1992, à l'occasion du quatrième centenaire de la mort de Montaigne, l'histoire donnera raison à ses intultions de départ. Il envisage déjà de créer une benque de données qui permettrait à tout le monde d'accéder au texte et de tirer à 2 000 exemplaires un fac-similé du Lycosthènes qui offiriait un décryptage typographique de cette si petite écriture, tracés peut-être, quelque jour de ce XVI<sup>a</sup> siècle, par la main de

#### **GÉRARD VALLÈS**

[M. Jean-Claude Margolia, codirec-tour du Groupe de rechtrelte sur la civi-liantion de la Remissance à l'université de Tours, que nous avons consulté, nous a indiqué qu'il juguelt « sérienne». Pargumentation de M. Ithurrin et « resissandiable » an découverte qui, si elle était confirmée, forait du bruit, di il dons la milleu des « self-indets » 3.

Apophiegmes: paroles mémora-bles ayant valeur de maximes.

#### Les écrivains

Michel Eyquem...

# étrangers

# à Saint-Nazaire

La Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Naz qui accueille désormais une dizaine de personnes chaque année, a décidé d'inviter pour 1990 le Chinois Shao Gong, le traducteur tchèque Peter Janyska, l'Argentin Cesar Aira, auteur de la Robe rose (Maurice Nadeau), l'Espagnol Julio Liazamaras, la Soviétique Victor Erofeev, le Danois Peter Laugeeen, la traductrice finlandaise Jukka Mannerkorpi, l'Urugayen Juan Carlos Mondragon, la traductrice yougoslave Ingrid Safranek.

Jurge Sonne (Danemark), Peter Rosei (Autriche), Miguel Campodo- 12-55.

nico (Uruguay) seront les invités de la fin de cette année.

KATURE

7

र<sup>क्</sup>र स ...४ व

4 g. 6 . (52)

4322

A Part of the last of the last

and the same of th

有以序 (y) (g) Al

-15°3 ....

211-15-17

g t. Nº 50 . wai

102 ·· c

Name of State of the State of State of

and the

pass - - -

The second state of the se

Virginia Section of a re-

AMERICAN STREET

Variation and

Table 1 to 1 to 1

Ment of the second

West and the second

20年ままり カーム

Tree .

3 AT 1 2 . . .

#TOTOLOGY

3 L =

Any Salar

Park Inches

Parks of the

TITE!

120 to 180 to 18

1 34 2.... ....

Charles and the second

1 .... , .... ,

1 a .

9 : TI Bullet and

Time was

10 1 2 1114

12 > - 4 ;

Street St.

ec . . . . .

Section 1

وببود الدادة

4 ----

- 4 °-

₹ 5₩

· + \*\*

. . . . . . . . 

 $1 \leq p \leq q_{\rm eff}$ 

3 Barrell

G-13 -

۽ سونين

L. . . . . .

.,

33 No 1, 12

- 2.4

102012 2223

Aemo emer

the second second

٠٠٠ تا تاور

25.2

10 to 10 to 1

WASI

Applie water 🍪 🍎

اھي⊸و يو يو

Parallèlement, les Editions Arcane 17 publient, en édition bilin-gue, dans la collection MEET (Maison des écrivaires etrangers et des tra-ducteurs), des textes des résidents de 1988 écrits pendant le séjour en Loire-Atlantique : le Manuscrit de Saint-Nazaire. Dialogue des grues et du vent, de l'Italien Giuseppe Conte, et Histoire des « Fours roses » et des sept sœurs, du Colombien Miguel de Francisco, ainsi qu'un volume de poèmes de Giuseppe Conte, l'Océan et l'enfant et le Trèfie des chants, une vision de Bogota, de Miguel de

## Un legs

# au musée La Fontaine

La Société des amis de JEAN DE LA FONTAINE, créée en 1988, a tenu fin juin son premier colloque international à Château-Thierry. Y ont participé de nombreux spécialistes français et étrangers venus notamment des Etats-Unis, du Japon, d'Israel, etc. Cette manifestation a été l'occasion d'un important legs donné par M. Ch. Genot au musée La Fontaine, installé dans la maison du poète. Ce legs comprend entre autres deux cent quarante éditions des fables dont l'originale, celle si célèbre dite des « fermiers gánéraux », celle illustrée par Oudry et l'édition du vingtième siècle enrichie par cent eaux-fortes de Chagall. ...

Les actes du colloque seront publiés dans la nouvelle revue la Fablier, lancée à la fin de l'année par la Société des amis de La Forttaine. (Musée La Fontaine, 02400 Château-Thierry. Téi. : 23-69-05-60.)

• Les quinzièmes JOURNÉES CLAUDELIENNES de Branques auront lieu les 22 et 23 juillet. Le thème en sera « Les écrivains voyageurs ». Pour tous renseignements, s'adresser an chîtean de Brangnes, 38510 Morestel Tel : 74-80-

# EN BREF

s, vient d'être créée à Moscos sous la présidence du romancier Anatoli Rybakov

• Le PRIX EMMANUEL-MOUNIER 1989 a été décerné à un auteur néerlandais, A.J.M. Van Weers pour son livre Etat et perne, la philosophie politique manuel Monnier (non encore traduit en français).

 A l'occasion de la célébration du vingtième auniversaire de la mort de WITOLD GOMBRO-WICZ, la ville de Vence et l'Association des amis de W. Gombrowicz organisent, à Vence, les 24 et 25 juillet, un récital de masique, des lectures et une expo74-88-92 RECTIFICATIFS. - Trois

Peter Esterhazy (le Monde du 16 juin) s été traduit par Agnès Jarfas et Sophie Képès. Une erreur s'est égulement glissée dans la « dernière livraison » concernant la traduction de l'essai d'August Wilhelm von Schlegel, les Tableaux (Ed Christian Bourgols) : cette traduction est due à Anne-Marie Lang ; le second texte présenté dans ce volume,

lient, du Hongrois es me serve

MENON

strations de poèmes et de silhouettes de John Flaxman, a été traduit par Elisabeth Peter. La préface est de Jean-Luc Nancy et la présentation de Jean-Christophe

• Une branche soviétique du sition. Pour tous renseignements Bailly. Dans le même numéro, PEN CLUB INTERNATIONAL, s'adresser à l'Association des amis enfin, une erreur nous a fait attri-indépendante de l'Union des écri-Marakami Mille ans de plaisir (Fayard, 286 p. 129 F), un rousant écrit, en fait, par Kenji Nakagami.

• PRÉCISION : le livre d'Itale Calvino Leçous américaines qu'a mentionné Hector Bianclotti dans son article Éloge de la rapidité (le Monde Livres du 7 juillet), paraî-tra fin octobre aux éditions Gallinard.Par ailleurs, le 🚥 téléphone de l'Association des Braires spécialisés pour la jeu-nesse, qui a décerné les prix « Sorcières » de la littérature enfantine (le Monde Livres du ven-de di 30 luis) était commé L dredi 30 juin) était erroné. Le numéro exact est : 47-66-95-90, à Tours. L'adresse complète du secrétariat de l'association est : 48, rue Colbert, 37000 Tours.

# Passage en revues Idées, histoire, société TESURES fut l'une des en littérature certains résultats de aussi, parfois, celles d'immenses

revues de création et de littérature des années 30. Autour de Jean Paulhan, qui en assurait le secrétariat général, son comité de rédaction comprenait notamment Michaux, Groethuysen et Ungaretti. Fondée en 1935, elle publia son dernier numéro en avril 1940, s'étant évidemment sabordée. Mesures avait commencé à paraître chez Adrienne Monnier, avant d'être publiée à partir de 1938 par José Corti. Anjourd'hui, c'est encore la librairie José Corti, dirigée par Bertrand Fillaudeau, qui reprend, sous le titre Mesure, l'aventure. Mais, comme le souligne Michel Cronzet dans son éditorial de présentation, les choses ont bien changé dans la vie intellectuelle depnis un demi-siècle.

La littérature, qui avait éclipsé l'Université au nom de la liberté, de la puissance séductrice et de l'enthousiasme, est ou paraît aujourd'hui paralysée et dévaluée par son imprudent concubinage avec le système médiatique. L'Université, bien qu'en crise, demeure, en revanche, un lieu de liberté où la pensée continue à « travailler » de manière désintéressée. Il y a donc peu d'écrivains et beauconp de professeurs dans le comité de rédaction de Mesure. Parmi eux, Paul Bénichou et Pierre Brunel, Michel Cronzet et Marc Famaroli, Michel Raymond et Jean-Yves Tadié.

Le premier numéro a pour thème « l'histoire comme genre littéraire ». On y trouve, en particulier, une excellente étude de Daniel Madelenat sur les cinq cent vingt-sept ouvrages biographiques parus en 1987. Etude qualitative mais aussi analyse de ce genre errant qui cherche en vain son identité et qui se porte fort bien de ne jamais pouvoir la trouver : c'est le prix de sa liberté créative. (Mesure, José Corti, 172 p., 100 F.)

plus prestigieuses la recherche historique contempo- créateurs de cinéma. (Vertigo, raine. Magazine autant que revue, elle doit son succès à l'équilibre qu'elle a trouvé entre vulgarisation et sérieux scientifique. Le numéro spécial qu'elle consacre à Napoléon, révolution ou dictature » est un modèle du genre. Il organise un va-et-vient entre des études sur les réalités napoléoniennes - la Grande Armée, la conquête de l'Europe, le code civil ou le contrôle policier des citoyens - et la place que l'Empereur occupe dans la mémoire des Français. Napoléon est-il le successeur de Bonaparte ou son menririer? l'Empire est-il l'aboutissement de la Révolution ou sa négation ? Les Français sont, semble-t-il, presque également partagés entre ces deux appréciations.

En revanche, lorsqu'on leur parle de Napoléon, c'est avant moteur du rayonnement français. « Sa mémoire est grise, mais son histoire séduit toujours », comnuméro de l'Histoire parvient à

Ne quittons pas la période révolutionnaire avec Vertigo, excellente revue universitaire de cinéma, qui consacre son quatrième numéro aux « écrans de la Révolution ». Constatation générale : le cinéma fait plutôt écran à la connaissance des années 1790. Mais cette manière même - de Madame du Barry à la Marseillaise et des Deux Orphelines aux récentes Liaisons dangereuses qu'a le cinéma de biaiser l'Histoire, de la télécommander, est. une source d'études pour les historiens soucieux de comprendre les représentations imaginaires de L'Histoire a trouvé une leur époque. Et puis, ces copies de manière fort attrayante de mettre manvais élèves en histoire sont

nº 4, 146 p., 89 F.)

Le titre du dernier numéro de Politix, la revue des travaux de Sciences-Po, fournit une transition avec la période révolutionnaire. Mais, « les liaisons dangereuses » dont on parle ici sont celles du vieux couple, aussi indestructible que tumultueux, de l'Histoire et de la sociologie. Cela fait longtemps qu'elles défendent, avec apreté, leurs territoires de chasse « évidents » : le passé pour l'une, le présent pour l'autre. Mais longiemps aussi que leurs adeptes braconnent sans vergogne sur les terres des voisins, en incursions de plus en plus audacieuses et lointaines. La science politique fait partie de ces terrains disputés tout de l'homme des guerres plu- et de ces liaisons orageuses, Ce tôt que du législateur ou du progéographie des domaines contestés. Il redéfinit des ambitions, rabat des prétentions, desmente Jean-Pierre Rioux. Ce sine de nouveaux rêves de conquêtes. Mais il instaure aussi raviver cette image, à mettre en un véritable dialogue, comme évidence les ombres et les celui qui se noue entre Roger lumières de ce personnage Chartier et Pierre Bourdien: d'exception. (L'Histoire, 136 p., 32 F.) comme celui qu'illustre, par exemple, l'article de Brigitte Galti sur la renaissance de l'esprit de service public après 1945. (Politix, nº 6, 102 p., 50 F.)

PIERRE LEPAPE.

(Publicité) -Vient de paraltre : Théodore BEREGI GÉNIE ET CRÉATION DANS LA CIVILISATION MONDIALI

de Dante à Faulkner Les Éditions Art et Poésie -575 pages, 150 F. Commande à adresser à Théodore Beregi, 18, rue Charpentier, 92270, Bois-Colombes

"On me demande ce qu'il faut lire dans Simenon. Ma réponse est: TOUT." ANDRÉ GIDE Vient de paraître . Tome 8: Margaritatia cours MALBELR. UN ÉCHEC DE MAIGRET. LE PETIT HOMME D'ARRIGANGLESK MAIGRELS'AM' SE

PRESSES DE LA CITE

fait que tout est remis en question et

qu'il faut un fil conductaur pour se

opérer, comme l'avait bien vu Jean Baschler. Sur une longue période,

l'idéologie ressemble au phénix de la légende, renaissant constamment de ses cendres.

lyse dans trois directions originales, en étudiant les rapports de l'idéolo-gie avec la télévision, les utopies et la foi.

Les utopies pourront-elles sauvar les Idéologies dévalorisées ? Notre

auteur n'est pas ioin de le penser.
Mais à condition d'inventer des 
« utopies concrètes », une des 
tâches de la politique étant de « ten-

dre à inscrire dans le possible le

institution en tout cas, même l'Eglise, dont Henri Madelin est l'un

des représentants, n'est à l'abri d'une menace idéologique globali-

« Gerdez-vous des idoles ! » A la lumière de ce petit livre dense, la chasse à tous les faux dieux qui peuplent notre horizon est rendue plus

★ LA MENACE IDEOLOGI-QUE, d'Henri Madelin, éd. du Cerf, 190 p., 69 F.

A l'origine de la belle quête

menée par Anne Sauvy, une suite de douze images en taille-douce,

connue sous le titre d'images morales, de Tableaux énigmatiques ou de Miroirs de l'intérieur. En esso-

ciant huit cœurs allégoriques et quatre tableaux des fins dernières, la série oppose l'« état bienheureux et

éternel » promis à l'homme qui, regrettant ses péchés, s'en purge par la pénitence et la vertu, à la dam-

nation qui attend celui qui « relâche

ses bonnes résolutions et se laisse vaincre par les tentations du diable,

du monde et de la chair ». De ces images fortes, exemplaires de la pastorale de la peur décrite par Jean Delumeau, Anne Sauvy a su retrou-

ver les origines et les usages. Elles font partie du très abondant matériel

iconographique (cartes peintes, tableaux huilés, transparents et

kumineux, images gravées) utilisé par

les prédicateurs lors des retraites et

des missions pour frapper les sens,

fixer les mémoires, obliger à un exa-men de conscience. Pour figurer ce

chemin de perfection (ou de damna-

tion) imprimé en 1682, le Père Huby,

un jésuite, a puisé largement dans les allégories cordiales disponibles :

ainsi la Carte des cœurs, grand par-

chemin peint manié par deux mis-

sionnaires bretons, Michel

Le Nobletz et le Père Maunoir, jésuite

comme Huby, ou les illustrations de l'Oratoire du cosur, méthode d'orai-

Le plus étonnant dans l'histoire

des cosurs est, sans doute, leur extraordinaire longévité; jusqu'au vingtième siècle, l'iconographie des Images morales a été réamployée à

de multiples reprises, sur des sup-ports divers (voyez l'immense

titre de Miroir des âmes), aussi bien en France qu'en Europe et, plus

Asie et en Afrique. Demier et brillant

avatar de la série du Père Huby : sa

publication, à Pretoria, par une mai-

son d'édition pentecôtiste, sous

forme de livrets ou d'affiches imprimés en 256 langues et tirés à

des millions d'exemplaires. Avec

deux formules : l'une pour les pays d'Afrique noire, l'autre pour les pays

\* LE MIROIR DU CŒUR QUATRE SIÈCLES D'IMAGES

ROGER CHARTIER.

tra breton en 1670.

HISTOIRE

Entre perfection

et damnation

sante, d'une tentative d'exclu

imum de souhsitable ». Aucun

Henri Madelin a poussé son ana-



# A LA VITRINE DU LIBRAIRE

# LITTÉRATURE FRANÇAISE

Le regard

de Beckett

Aux surabondants festins auxquels, traditionnalisment, les édide l'été, il est légitime d'opposer les vertus du rare, la fine pointe, l'arc exactement tendu d'un livre où chaque mot, chaque phrase, pase son juste poids. Donner un instant toute la place aux treme-sept petites pages d'un texte de Samuel Beckett, le Monde et le Pantaion, écrit en 1945 à l'occasion d'expositions des frères Van Velde, c'est rétablir un nécessaire équilibre que l'étouf-fante saturation des biens empêche

« C'est là qu'on commence enfin à voir, dens le noir. Dans le noir qui ne craint plus aucune aube. Dans le noir qui est aube et midi et soir et nuit d'un ciel vide, d'une terre fixe. Dans le noir qui éclaire l'esprit. > Comme dans son théâtre, comme dens ses romans, Beckett laisse venir la lumière, accorde son regard à un monde en train de naître. Quelque chose apparaît — ici la peinture d'Abraham et de Gerardus Van-Velde, gagnée sur le rien qui l'enveloppe et qui est comme sa condition

Exercice du regard, réflexion magnifiquement fibre sur l'art des deux peintres, sur « cette peinture solitaire, solitaire de la solitude qui soficare, soficare de la sofitude qui se couvre la tête, de la sofitude qui tend les bras x, le Monde et le Pantalon est aussi, est bien plus, une leçon de très haute intégrité intel-

1.2.4.

PATRICK KÉCHICHIAN. \* LE MONDE ET LE PANTA-LON, de Samuel Beckstt. Ed. de Minuit, 44 p., 49 F. ...Michaux

en équilibre

Oul étas-vous? » c'est ce que l'on damande au premier venu, et c'est le titre d'une collection des édi-tions de la Manufacture. C'est aussi une question plus sérieuse posée fic-tivement à Henri Michaux par Brigitte Ouvry-Vial. Etrange interrogation pour celui qui sait que l'une des premières ceuvres de Michaux s'intituie *Qui je fus.* Que dire de l'homme qui observait ainsi une distance avec lui-même, qui toujours a souhaité rester dans l'ombre, qui accusait les photographes chanceux de lui « voier son ême », qui reniait le je et se refupar peur de la voir rimer avec acadé-

Dès les premières pages, l'auteur, avec humilité et pertinence, rappelle cette phrase de Michaux: « Quand je songe qu'il y a deux ou trois ânes qui se sont imaginé avoir reconstitué la vie de Rimbaud d'après sa corres-pondance ( » Ces quelques lignes agiraient-elles comme une sorte d'avertissement envoyé d'outre-tombe ? Michaux se plaçant au côté de Rimbaud et répondant au célèbre et provocateur « Je est un Autre » par « Moi n'est qu'une position d'équilibre » ou « On veut trop être quelqu'un ». C'est peut-être ce voile délibérément jeté sur lui-même qui incite à la découverte, à l'investigation. La nécessité s'impose alors d'une étude sans trahison.

Accordant une attention particulière aux dates de publication, aux modes de travail de Michaux et à ses correspondences, Brigitte Ouvry-Vial n'a pas pour projet de brosser le leçon de très haute intégrité intel-lectuelle, de force expressive, à la fois rigoureuse et jubilante, concen-trée sur son objet.

portrait du poète, mais plutôt de sui-vre des chemins, des parcours achevés et inachevés qui le leissent à mi-chemin entre plénitude et incohérence. Michaux, misanthrope, zoolâtre, expansif, agressif, sacret, voyageur... Michaux et la conscience du vivre, l'éclosion du penser et son étamel « problème de l'être ».

Contrairement aux idées reçues, « la modernité multiplie les idéologies » : elles gagnent en extension

L'entreprise est ardue : il s'agit de ce qu'elles perdent en intensité, du faire comprendre le pourquoi et le comment d'un cheminement singulier; le passage de l'anarchisme le plus total dont un artiste puisse faire preuve (il ne conçoit aucune valeur ni pérennité de l'écriture, car il pense que les mots sont toujours en-deçà ou su-delà de la sensation) à la production effective et reconnue d'une « œuvre littéraire ». C'est peut-être ca qui explique que la poète soit ausai peintre. La déception qu'il éprouve face à l'impuissance des mots, Michaux l'exprime par coux-

ci : « Avec la peinture, je me sens jeune, je suis vieux avec l'écriture. » Toutes cas vies de Michaux, tous ces « espaces du dedans », Brigitte Ouvry-Vial les efficure tout juste, afin de ne pas antamer le vivant, la force de l'incohérence, par la volonté de révéler un portrait qui tournerait vite à la caricature. Comme Michaus ne faisait qu'effleurer cet « infini incessamment qui tressaille ». C'est avec cette circonspection, cette retenue et ce respect qu'il convient de traiter de Michaux. Et puis avant

tout il faut le lire... EMMANUELLE DALANÇON. \* HENRI MICHAUX, de Bri-gitte Ouvry-Vial, La Manufacture, collection « Qui êtes-vous? », 254 p., 88 F.

ESSAI

Le phénix

idéologique

Henri Madelin, qui fut provincial de France des jésuites, dans son der-nier livre, s'attache à regarder en sociologue le phénomène idéologi-que. Son investigation a du prix parce qu'il recherche dans une grande clarté les avatans du sujet, de Marx à nos jours, et surtout parce qu'il soulève les pierres dont on l'avait plus ou moins volontairement recouvert.

#### LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

# La mort à l'œuvre, minutieusement

(Suite de la page 15.)

A mère sait, viscéralement, que la putréfaction a commencé au secret d'elle-même. Elle est déjà du côté de l'inerte. Elle manque de vocabulaire pour délimiter l'angoisse qui la ronge. Il n'y a pas de doute : l'instruction aide à affronter des heures aussi cruciales. Le père Lhargne n'est pas mieux armé. Il a fallu le drame de la guerre et de ses choix abrupts pour que s'imposent à lui certaines notions comme celle de vérité, cette chose qui vous poursuit, narquoise, ou de présent, qui n'en finit pas de moudre du passé. Leurs enfants, c'est à peine s'ils ont décidé de les mettre au monde. Cela s'est fait à pile ou face, dans un sourire. Et les voilà tous faits aux pattes ; et trop tard pour apprendre les grands mots dont on fait les grands senti-

Hélène, la fille en chaleur, disposait de plus d'instruments intellectuels pour saisir la situation et s'y mouvoir. Elle a une idée du grand amour qu'elle n'a pas connu. Pour elle, le futur existe. Pas pour Petit Louis. Lui, il n'a pas senti ses actes murir en lui. Il est resté en enfance. Des photographies témoignent de ce temps où il voudrait retourner pour mourir, comme il se blottit encore dans le giron pourrissant de la mère. Pour sa dernière pensée, il choisirait un jour de lessive d'autrefois, où les odeurs étaient si fortes, si porteuses d'éternité. Pourquoi le temps rendrait-il ridicules des instants qui ne le furent pas ?

ES libérateurs entrent en ville. Les chars marchent sur leur chenillage comme des mariées sur leur traîne (l'image est de Dard, bien sûr). La foule barbote dans l'extase veule. Il n'y a pas si longtemps, elle acciameit Pétain. Maintenant, elle lacère ses effigies, elle se taille le chemin de l'oubli à coups de hache.

Hélène sort du refuge, se pend au bras d'un marin vain-queur. Un agent la reconnaît. On la tond. Ses cheveux teints en roux forment, à ses pieds, un buisson d'automne. Son crâne nu lui fait l'air d'un homme ridicule. Retrouvera-t-elle jamais le goût de son propre corps, après cette mutilation opérée dans de sales rires ? Elle ne peut que conduire la meute justicière vers le repaire familial. La même qui, petite fille, apportait si gentiment les pantoufies du père, retour du

Pour Petit Louis, ce sera la mort sans phrases, décrétée par un « officier » qui rend la sentence en mâchant du cachou. L'ex-milicien sera traîné dans la cour d'école où, naguère, il jouait aux quatre coins. Il se souviendra d'un grain de beauté près d'un nombril, résumé des douceurs sur le point de le quitter. La détonation, ce sera à ses parents de

Au fond, leur huis clos d'attente restera un assez bon souvenir. Les heures étaient immenses et lourdes comme des vies entières. La peur leur ouvrait les yeux. Elle les aidait à sauver des bribes de passé, de bonheur innocent ; à se

beaucoup d'égards, la Crève n'annonce pas la suite des œuvres de Dard. On a l'impression de croiser des influences inattendues. Certaines descriptions de foules ou de dégoûts intérieurs rappellent l'unanimisme de Jules Romains et les gluances de Sartre. Le texte pourrait très bien figurer au catalogue des Editions de Minuit, non loin des agonies beckettiennes et de la Douleur, de Marguerite Duras, à ceci près que l'auteur, ici, n'est pas impliqué dans la vengeance, et qu'il éveille plutôt la compassion pour les victimes. A posteriori, il faut saluer les éditeurs lyonnais qui eurent à la fois le courage de publier un tel térnoignage, un an seulement après la Libération, et le coup d'œil pour y déceler un écrivain.

Beaucoup d'images frappantes émaillent le récit et annoncent, quant à elles, le narrateur disert de l'œuvre à suivre. La plupart de ces images visent à suggérer la mort de tout. On n'en remarque que mieux celles qui célèbrent la vie, notamment les joies passées, liées à la campagne. Ainsi d'une certaine chanson qui apaise un instant l'effroi des personnages, comme le ferait... la vue d'un chou emperié de rosée !

\* LA CRÈVE, de Frédéric Dard, Fleuve poir, 140 p., 69 F.

• LA BANDE DESSINÉE -

# Nemo émerge du sommeil

E Petit Nemo n'est pas loin de détrôner la Belle au bois dormant dans le Livre des records. Ne s'est-il pas endormi le 15 octobre 1905, voilè plus de quatre-vingts ans ? C'est à cette date, en effet, que ie New York Herald accueillit la première planche de Little Nemo in Slumberland, par Winsor McCay, insurpassable chefd'œuvre de la bande dessinée que les éditions Milan nous restituent aujourd'hui. Faut-il le rappeler ? Nemo est un petit garçon qui, chaque nuit, vit des aventures, les unes merveilleuses, d'autres angoissantes, au Pays des Songes où l'a convoqué la princesse du lieu, la propre fille du roi Morphée. Invariable cette tranche de rêve se termine par le réveil, souvent brutal, du « Patit Personne ». Quei autre nom pour un héros sans aucune vie diume connue, et dont les échappées dans l'imaginaire (la vraie vie...) sont vouées à l'éphé-

Il faut saluer le travail technique dont témoigne le premier volume de cette intégrale de Littie Nerno, appelée à en compter quatre. Les couleurs sont remarquablement reproduites d'après les éditions dominicales des journaux d'époque, le lettrage est parfait ; par rapport à l'édition Horay de 1969, c'est le jour et la nuit. Dommaga, toutefois, que le format ne soit pas assez grand pour rendre pleinement justice à la magnificance des dessins. Telle quelle, en tout cas, cette

résurrection de Nemo déchire le sommeil de notre mémoire. Nous avions oublié tout ce que la BD devait à Winsor McCay (1867-1934), ce stakhanoviste de la planche à dessin, qui donna libre cours à son génie non seulement dans la presse (Little Sammy Sneeze, Hungry Henrietta, Dreams of the Rarebit Fiend, The Pilgrim's Progress of Mister Bunyon, Poor Jake sont autant de séries mémorables), mais aussi sur les scènes des vaudevilles et dans le domaine du cinéma d'animation, dont il est considéré comme le principal pionnier américain, et le meilleur représentant jusqu'à Walt Disney. Mais tenons-nous en à la bande dessinée. Les comics n'ont pas encore dix ans quand McCay les met en ébulition. Semaine après semaine, il fait de



Little Nemo une exploration systématique de toutes les possibilités expressives du média. Ses planches, imprimées au format géant du quotidien, il les conçoit comme des affiches : le titre en batre toute la largeur, les cases sont disposées selon un principe de composition global qui, pour la première fois, exploite et sou-ligne l'unité formelle de la page. A l'intérieur de cette grille, une action, qui passe souvent par les métamorphoses progressives d'un motif, accroche le regard par son rythme visuel. Une rention toujours renouvelée, des couleurs d'un raffinement exemplaire, tout contribue au sement du lecteur. Le lecteur qui redécouvre aujourd'hui Little Nemo renouera avec deux enfances : la sienne, et celle d'un art. Voilà bien une initiative éditoriale d'intérêt public !

(L'Intégrale de Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; volume 1 : 1905-1907. Milan, 96 p., 114 F.)

Le rêve n'est pas un sujet étranger à l'œuvre de Max Cabanes, Le demier volume paru de sa belle série fantasticoonirique « Dans les villages » ne s'intitulait-il pas le Réveur de réalité ? Son nouvel album s'écarte pourtant résolument de tout ce à quoi il nous avait habitués. Ca piéton de l'imaginaire y

relate, en cinq épisodes, quelques moments intenses de son naire de Béziers, il n'était pas loin d'avoir renié sa région et sa famille en se sauvant à l'âce de quinze ans. Sans doute cet lbum constitue-t-ii une manière de réparation. Le petit Max nous y est dépaint sans trop de complaisance ni d'attendrissement. Il a — déjà — des filles plain la tête, les épie, les convoite et les déteste tour à tour, sans vraiment comprendre pourquoi les garces lui préfèrent des fruits olus mūrs. Čabanes a adopté un ton qui refève d'une tradition bien française, évoquant surtout des souvenirs cinématographiques (on songe à Pialat, à Eustache et à Pascal Thomas). Avec. en plus, l'accent et la lumière du relle nous restitue l'exacte vibration. Les images sont belles et l'ouvrage a beaucoup de

(Colin-Maillard, de Cabanes. Casterman, 83 p., 74 F.)

C'est d'une autre palette que proviennent les couleurs boueuses et opaques de Ptiluc chez qui domine le gris. Mais kri aussi vient de troquer son univers habituel - les rats de la série Pacush blues - pour un autre registre. La Mémoire et la Boue inaugure la « Geste de Mons », une épopée médiévale. L'originalité de cette nouvelle série ne tient ni à l'identité du trant au pays après dix années de croisade, ni au destin qui lui est promis : un dragon à occire, réside plutôt dans l'austérité d'un style qui refuse le grand spectacle et semble contourner les lois du genre pour atteindre à une forme d'intimisme. Toulours à mi-chemin d'une gravité aux accents parfois pathétiques et d'un comique volontiers bouffon, Ptiluc confirme ici qu'en dépit de moyens graphiques limités il construit peu à peu une œuvre

d'auteur. (La Mémoire et la Boue, de Ptiluc. Vents d'Ouest, 54 p.,

THIERRY GROENSTEEN.



Librairte Le tour du monde 🗮

9 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS

et livres français sur la Pologne l'Europe de l'Est

Catalogues sur demande LIBELLA

12, roe Saint-Louis-en-l'île, PARIS-4\* Tél. : 43-26-51-09 🖿

# L'été meurtrier chez Calmann-Lévy

Derniers titres parus:

**MEURTRE A WALL STREET** ERIC NORDEN

MEURTRE EN HAUTE COUTURE LÉA SHANNON

**MEURTRES DANS LA PUB** DANIEL ROBERT

**MEURTRE A LA BOURSE** CLAUDE SOULA

# HISTOIRE

# La raison sexuée

U cosur de ce livre, un A double propos : com-prendre les modalités spécifiques de l'exclusion des femmes de la res publica lorsqu'elle prend forme de la démocratie, esquisser une « étude à la fois philosophique et historique de la représentation de la différence des sexes ». Le point de départ est donné par un texte paradoxal, en forme de plaisanterie et de provocation, le Projet de loi portant défense d'apprendre à lire

que > des rétimes, même autoritaires, issus de 89 — et l'exclusion des femmes de la citovennaté politique.

Méticuleusement manée, sa démonstration met à nu le dispositif principal conduisant à tel rajet — à savoir « saxuer la raison des femmes », -- ce qui enracine dans la spécificité de leur nature, « prouvée » par les cité politique et leur vocation au privé. Le constat de Geneviève Fraisse rejoint ainsi celle d'une



au fammes, rédigé par le babouviste Sylvain Maréchal en

Déplaçant un vieux motif qui voulait interdire les femmes d'écriture (pensons aux Maximes d'Arnolphe : « Le mari doit, dans les bonnes coutumes, /écrire tout ce qui s'écrit chez lui »), Sylvain Maréchal va plus loin encore puisque l'article 12 de sa loi de fantaisie énonce : « La raison veut que les maris soient les seuls livres de leurs fernmes, livres vivants, où nuit et jour elles doivent apprendre à lire leurs desti-

Ce texte et les réponses féminines qu'il a suscitées constituent pour Geneviève Fraisse une bonne entrée pour penser la contradiction existent entre la reformulation du lien social à partir de la liberté et de l'égalité des individus - principes qui définissent la nature fondamentalement ∢ démocrati-

historienne américaine. Joan B. Landes, qui vient de publier un livre consacré à la « mascuilnisation » de la sphère publique à l'époque révolutionnaire (Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Cornell University Press).

Mais l'exclusion féminine n'est pas intrinsèque à la démocratie : celle-ci saure inclure la différence sexuelle, d'une double manière : par l'« antrée des femmes dans les divers lieux de l'espace public », par la « réappropriation de soi par le sujet emme, notemment par l'éducation ». Ce qui est souligner heususement la profonde historicité des définitions les plus apparemment figées dans un discours de nature.

# ROGER CHARTIER.

\* MUSE DE LA RAISON. LA DÉMOCRATIE EXCLU-SIVE ET LA DIFFÉRENCE DES SEXES, de Geneviève Fraisse, Aliaéa, 226 p., 120 F.

# La crème et le lait

Arlette Jouanna montre comment la noblesse française a perdu, entre le seizième et le dix-septième siècle, la plus grande partie de son pouvoir.

tendue quand on se laisse mener par elles, sans peur de filer la métaphore. En 1540, Guillaume de La Perrière comparait les nobles à la crème sur le lait. Il poursuivait en dénonçant la pauvreté, la sécheresse, la rusticité du fromage social qui se fabriquerait sans cette crème. Il offrait ainsi une solution à un problème délicat : comment concevoir un groupe qui se définit par une spécificité de nature et demeure pourtant consubstantiellement lié au reste de la société? Comment dire ensemble l'exclusion et d'ascension sociale? Il suffirait l'ouverture? Car, entre le milien d'avoir les moyens de « vivre du quinzième siècle (la fin de la guerre de Cent Ans) et la fin du seizième, la noblesse de France se renouvelle très massivement, et la à ses privilèges. Ce modèle a longdifférence qui la constitue comme « état » ou ordre (le second), n'arrive pas à se formuler en termes juridiques précis.

C'est par cette image et ce constat qu'Arlette Jouanna ouvre son livre sur l'histoire du mécontentement nobiliaire de 1559 à 1661, un livre magistral d'histoire politique et d'histoire sociale. A un moment où tant d'ouvrages écrits par des universitaires, sans parler des autres, sont menacés de biographisme déclaré ou rampant, il faut saluer ce vrai livre de pro-

# La monarchie « mixte » contre la monarchie absolue

Cette appellation ne veut pas dire que sa lecture sécrète l'ennui comme le lait de Guillaume de La Perrière la crème, bien au mière partie, consacrée aux cendres de la Fronde.

ES images triviales retron- « implications politiques de la vent une virulence inat- condition nobiliaire >, apparaît comme un tour de force : Arlette Jouanna construit un tableau d'une densité et d'une netteté rares qui présente, en cent pages, des décennies de recherche sur l'anoblissement, les occupations de la noblesse, son poids économique, ses comportements sociaux, ses valeurs, sa diversité.

Oui rend noble? La métaphore de la crème répondait aussi à cette question fondamentale. Les nobles sont-ils produits par la lente macération des dynamiques noblement » pendant deux ou trois générations pour accéder effectivement au second ordre et temps prévalu, mais le modèle concurrent s'impose au dixseptième siècle : seul le roi a le pouvoir de faire des nobles.

Dans le premier cas, le groupe tire ses forces de lui-même : « meilleure part » de la société, il a vocation à la conduire et à la contrôler en exerçant pleinement des prérogatives que nul pouvoir ne saurait remettre en cause. Dans le second cas, la noblesse reste un pilier du régime monarchique mais dans une logique du service, hors du sanctuaire où se trament les mystères de l'Etat. Monarchie « mixte » ou monarchie absolue?

La première, fondée sur un conseil élargi, où se manifesterait la symbiose du roi et de sa noblesse, et sur la réunion périodique des Etats généraux, fait figure d'idéal brandi pendant plus d'un siècle de luttes nobiliaires. On le retrouve aussi bien en 1574, contraire, mais qu'il est doué de à l'occasion de « la guerre des belles qualités de clarté, d'infor- malcontents », qu'en 1658-1659, mation foisonnante, d'honnêteté quand des nobles « conspirateurs

rapports de force ont changé du tout au tout. Arlette Jouanna retrace leur évolution à travers le l'inverse, la noblesse moyenne, qui récit minutieux des combats ne séjourne pas à la cour, se menés, non pas par la noblesse dans son ensemble, mais par des minorités actives de nobles qui montent à cheval et prennent les armes pour intervenir à leur mode dans les débats cruciaux qui transforment le système politique.

# Le tournant des électes de religion

De ce point de vue, la crise des guerres de religion apparaît bien comme un moment déterminant. La division religiense commence par favoriser l'éclosion de réflexions sur la «constitution» du royaume, l'organisation de la société. Les revendications nobiliaires semblent alors fusionner avec le « bien public », avant de se trouver au contraire écartelées par la logique de confessionnalisation des conflits. La victoire militaire et la conversion d'Henri IV achèvent de ruiner l'autonomie

Les nobles protestants, longtemps les meilleurs soutiens du Béarnais, sont ramenés à un statut et à des préoccupations de minorité religieuse, alors que les ultracatholiques sont entraînés dans la faillite de la Ligne. Le Bourbon trouve ainsi la voie dégagée pour une politique autoritaire qui encourage un mouvement de recomposition de la société des

Le recentrage du système sur la personne royale au temps d'Henri IV et de Louis XIII favorise l'approfondissement des clivages qui travaillent le corps de la La noblesse française et la gestanoblesse. Les princes bénéficient tion de l'Etnt moderne (1559-1661), intellectuelle. A cet égard, la pre- des forêts » tentent de ranimer les de l'exaltation dynastique, et les grands, en général, de la proxi-

Mais, entre ces deux dates, les mité du monarque. Et, même dans la révolte, ils ne remettront plus en cause l'absolutisme. A trouve éloignée des lieux où se prennent les décisions, où s'élaborent les conduites et les valeurs nouvelles, où se lancent les modes.

> La centralisation des réseaux de clientèles autour du roi on des ministres durcit les hiérarchies et déstabilise les comportements traditionnels qui faisaient une place à une relative égalité nobiliaire et plaçaient l'amitié et les amis au centre des pratiques de sociabilité, et au cœur de l'action politique. Il reste à cette noblesse moyenne le choix de servir à l'armée - mais ce choix ne concernera jamais qu'une petite minorité de gentilshommes, - et de jouir, loin des affaires de l'Etat, de patrimoines souvent consolidés.

Ariette Jouanna propose au fond une réévaluation de l'importance historique des révoltes nobiliaires. Non sculement elle en fait un symptôme et un point d'observation pour les évolutions sociopolitiques les plus larges, mais encore elle n'est pas loin de leur attribuer la nostalgique puissance d'une occasion ratée, l'occasion d'évoluer vers une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, à partir des valeurs de représentation et de conseil qui fondaient leur programme et qu'elles parvinrent parfois à mettre en pratique, dans l'éphémère enthousiasme des prises d'armes et des manifestes qui les inauguraient.

# CHRISTIAN JOUHAUD.

**★ LE DEVOIR DE RÉVOLTE.** d'Ariette Jouanne, Fayard, 504 p., 160 F.

# Petite bibliothèque du

e Eté 89. Lettres d'un Allemand à Paris, texte de Joachim Heinrich Campe, traduit par Jean Ruffet, Paris, Editions du May, 190 p., 125 F. - Le 3 soût 1789, trois voyageurs allemands arrivent dans Paris révolutionné : Joschim Heinrich Campe, précepteur et professeur, proche du duc de Brunswick, et deux de ses élèves, Wiesel et Humboldt. Avant son décart, à la fin du mois d'août, il rédige neuf lettras, adressées à deux journalistes amis et publiées à Brunswick sous le titre Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben à la fin de 1790. Aujourd'hui traduites en français (avec, hélas, une présentation un peu maigre), ces lettres mant à un double titre. D'une part. elles enregistrent avec acuité la nouvelle culture politique de la capitale, arrimée à quelques pratiques essentielles : l'omniprésence des crieurs de journaux, la lecture à haute voix des affiches apposées sur les murs, la visite obligée dans les cryptes de la Bastille, « ce bastion du despotisme français », le voyage de Versailles pour assister aux débats de l'Assemblée natio-

D'autre part, Campe dresse à chaud la généalogie de l'événe-ment : « il n'y a pas de doute qu'il faille considérer les Lumières — tant sur le plan philosophique que politi-que – comme étant à l'origine de l'houreux bouleversement qui s'est récemment produit en France. » De ces Lumières bienfaisantes, constituées comme la cause fondamentale de la Révolution, un « homme immortel » a été le héros persécuté : Jean-Jacques Rousseau. Campe, comme beaucoup d'autres, fait le pèlerinage d'Ermenonville pour se recueillir sur la tombe du philosophe. Les pages qu'il consacre à cette visite comptent parmi les meilleurs témoignages sur le culte rendu à Jean-Jacques : Campe copie les inscriptions portées sur le tombeau, collecte les anecdotes sur les faits et gestes du grand homme, interroge les gans du pie de larges extraits du livre de travaux préparatoires du code civil

L.-S. Mercier, le Voyage à Ermenonville, réfute l'accusation de suicide lancée par Madame de Staëi et annonce la nouvelle édition des ceuvres de Rousseau « d'un tiers plus importante », due à Mercier, « un Lessing français » pour notre pédagogue vovageur. L'Assemblée égislative se souviendra du zèle révolutionnaire de Campe puisqu'une loi du 26 août 1792 lui accordera la citoyenneté française — aux côtés de George Washington, de Thomas Paine, d'Anacharsis Cloots, de Klopstock et de Schiller. • Révolution et espaces fores-

tiers, groupe d'histoire des forêts ses, colloque des 3 et 4 iuin textes réunis par Denis Woronoff, préface de Michel Vovelle, Editions de L'Harmattan, 264 p. 150 F. -Vingt-quatre communications précises, documentées, réunies par Denis Woronoff autour d'une hypothèse classique, formulée par Michelet : celle de la dévastation des forêts françaises durant la Révolution. Avec nuances et décalages, elles confirment la déforestation révolutionnaire, rendue possible par l'effacement des anciens propriétaires et administrateurs, exigée par les besoins de l'économie de guerre et les progrès de la sidérurgie et, surtout, portée par la revan-che des usages collectifs. Contre la définition nouvelle de la propriété, les communautés paysa souvent appuyées par les municipalités, reconquièrent un espace revendiqué par les cahiers de 89 et bon pour la récolte du bois de chauffe, le pâturage ou les défriche-

 Naissance du code civil. La raison du législateur, travaux préparatoires du code civil rassemblés par P.A. Fenet, extraits choisis et présentés sous la direction de François Ewald, Flammarion, 409 p., 150 F. - Résultat d'un travail de séminaire, ce volume rassemble autour de neuf thèmes des extraits des débats qui ont précédé la promulgation du code civil le 21 mars 1804. Puisant dans le «Fenet» lieu sur ses demiera moments, reco- (c'est-à-dire le Recueil complet des

publié par Pierre-Antoine Fenet au début du dix-neuvième siècle), l'équipe ressemblée par François Ewald s'attache au procès de fabrication du droit, plus qu'à ses énoncés, et traque, dans les positions affrontées, la philosophie du droit implicite qui fonde les dispositifs normatifs du code. Rendant à nouveau accessibles des textes essentiels (par exemple le Discours préliminaire prononcé par Portalis devant le Conseil d'Etat), ce livre fait la part belle aux questions de notre présent : ainsi, la définition de la nationalité, les requisits de la filiation et de l'adoption, ou encore le traitement juridique des inéga-

 Coloorter la Révolution, préface de Geneviève Bollème. Ville de Montreuil, Bibliothèque Robert-Desnos, 111 p., 119 F. - Servant de catalogue à une exposition consecrée au livre de colportage de la Bibliothèque bleue aux journaux et pamphiets révolutionnaires, ce volume réunit trois belles études consacrées au détournement de l'ancienne littérature de colportage par la propagande révolutionnaire (Lise Andriès), aux almanachs boiteux (Véronique Sarrazin) et aux catéchismes de la première révolution, entre 1789 et 1791 (Jean Hébrard, qui accompagne son texte d'un très utile répertoire bibliographique des catéchismes révolution-

 Bibliographie critique des
Mémoires sur la Révolution, écrits ou traduits en français, d'Alfred Fierro, préface de Jean Tulard, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, 482 p. 250 F. - Un très remarquable instrument de recharche qui recense 1 502 Mémoires, autobiographies, relations ou souvenirs écrits par des acteurs ou des térnoins de la Révolution. Mélant noms célèbres et hommes ordinaires, ce répertoire ést complété par un utile index thé-

● Lettres bougrement patrioti-ques de la Mère Duchêne suivi de ques de la Mère Ducliène suivi de Pour les droits de l'homme, Journal des Femmes, 1791, pré-histoire(s), image(s), parole(s),

face et notes de Ouzi Elyada, les Editions de Paris/EDHIS, 197 p., 87 F. -- Les deux journaux reproduits dans ce volume (à savoir les dix-huit numéros des Lettres boument patiotiques de la Mère Duchêne parus entre février et avril 91 et les trois numéros de la Mère Duchêne, Journal Patriotique publiés en mars de la même année) constituent les exemples uniques d'une presse féminine visant à railier aux thèses patriotes et jacobines les femmes du peuple. Bien datés et présentés par un historien israélien, spécialiste des Père Duchêne, ces deux journaux, dans leur éphémère, témoignent pour les incertitudes de la mobilisation fémi-nine, à la fois désirée et redoutée.

● L'Impossible Terreur, Obsidiane, 87 p., 62 F. — Une élégante mais sèche réédition de cinq textes essentiels, difficiles à trouver, dus à Saint-Just, Robespierre, Couthon et Louis Blanc, qui permettra à chacun d'apprécier les raisons et les dispofs de la Terreur.

R.C.

Et amesi : Les Aventures de la raison, de Michel Vovelle, Belfond, 190 p., 89 F. – Sous la forme d'un entretien avec Richard Figuier, le cheminement de celui qui s'imposa comme l'un des principeux repré-sentants de l'histoire des mentalités avant de devenir le directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française et le président de la com-

mission scientifique du Bicentenaire. Dictionnaire historique de la révolution française, d'Albert Soboul, PUF, 1 113 p., 496 F. — Mis en chantier par Albert Soboul, publié après sa mort sous la direction scientifique de François Gendron et Jean-René Suratteau, cet ouvrage rassemble plus d'un millier d'articles signés de quelques uns des principaux historiens français de la période, parmi lesquels Jean-Paul Bertaud, Marcel Dorigny, Claude Mszauric, Raymonde Monnier, Michel Vovelle,

Artis 89, Syros-Alternatives, 407 p., 395 F. - Un superbe album bilingue (franco-anglais) en trois parties : des portraits de révolutionnaires, du Vénézuélien Miranda à l'Egyptien Tahtawi ; des affiches, dues à des artistes célèbres, de l'exposition € Images internationales pour les droits de l'homme et du citoyen » ; et des textes d'auteurs contemporains sur les divers aspects de la question.

 Les Déclarations des droits de l'homme, du débat 1789-1793 au Préambule de 1946, textes présentés et commentés par Lucien Jaurne, GF-Flammarion, 376 p., 28 F. – Une analyse des thèmes qui fondent la problématique des droits de l'homme, suivie d'une recension des principaux textes sourrés au Parlement.

 Critiques des droits de l'homme, de Bertrand Binoche, PUF, coll. « Philosophies », 125 p., 32 F. - De Burke à Marx en passant par Bentham, Maistre, Constant, Comte, Hegel, l'histoire du rejet d'un concept par plusieurs penseurs de la première moitié du XIX siècle.

• Permanences de la Révolution. Pour un autre Bicentenaire, ouvrage collectif, La Brèche-PEC, 310 p., 108 F. - Vingt contributions, signées, entre autres, d'Etienne Balibar, Daniel Bensaid, François Dosse, Patrick Tort, contre une commémoration consensuelle marquée par la « dépolitisation médiatique » et la « réconciliation générale au centre ».

 Naissance du journal révolu-tionnaire, 1789, de Claude Labrosse et Pierre Rétat, Presses universitaires de Lyon, 320 p., 113 F. - L'exploration aussi exhaustive que possible de la presse parisienne de 1789.

 Religion et France révolutionnaire, de Yann Fauchois, Herscher, 160 p., 360 F. - En contrepoint d'une importante iconographie, l'histoire du choc entre la Révolution française et l'Eglise catholique, suivie de celle des « religions de la Révolution ».

 L'Abbé Grégoire, le prêtrecitoyen, de Pierre Fauchon, Ed. de la Nouvelle République, 142 p., 90 F, et *Mémoires de l'abbé Gré-*goire, Ed. de Santé, 346 p., 160 F. - L'itinéraire de celui qui fut l'un des artisens de l'émancipation des juifs et que Stendhal désigna en 1819 comme « le plus honnête homme de France ».

 Deux mille prêtres normands face à la Révolution, 1789-1801, de Pierre Flament, Penin, 306 p., 130 F. - L'analyse systématique du comportement des 1 823 prê-tres du diocèse de Sées, dans l'Orne, jusqu'au Concordat de

 Mémoires d'un chouen, 1792-1802 de Claude-Augustin Tercier, et Mémoires politiques et militaires 1793-1794, de Kléber, Tallandier, 452 p., 145 F, et 348 p., 140 F. — Deux documents importants sur les guerres de Ven-

 Quiberon, la répression et la vengeance, de Jacques Philippe Champagnac, Perrin, 366 p., 140 F. - L'histoire de l'expédition de Cuiberon, en juin 1795, menée de Grande-Bretagne par une armée d'émigrés et noyée dans le sang.

• Atlas Historia de la Révolution, de Christian-Bernard Hirtz, Tallandier, 120 p. 177 F. - Un panorama de la France de 1789 en dix-sept cartes régionales, accompagnées d'une liste des principales villes et des lieux de naissance des personnages illustres.

 Journées révolutionnaires à Toulon, de Maurice Crook. Editions Jacqueline Chambon, 124 p., 95 F.

Le récit de six journées décisives,
de 1789 à 1798, par un historien britannique.

• Le Renard et les Reisins, la Révolution française et les intellec-tuels allemands, 1789-1845, de Lucien Calvié. EDI, 190 p., 80 F, et Révolutions françaises et pensée allemande, 1789-1871, présenté par Lucien Calvié, Ellug, 138 p., 65 F. - Un ensemble de recherches sur les « articulations » de l'idée révolutionnaire en Allemagne, à travers les œuvres de Kant, Novalis, Hegel, Heine, Marx, etc.

Bicentennire

New Year of the Control

10 m to

246 - 15

INCHES OF

1. 12 . 1 .... č. ---Equal to the second 1 at 1 mg 2 g

' ::

ار بوسه **د د** 

14,2kg 1 ...

of the disting

• . . . .

s .

, the same of the same of

H: = .

· · · · ·

response

٠: ع

75.

enting to

Array Company

To Va.

 $F_{1, 2, \dots, 2, 1}$ 

 $v_{xy}$ 

SCEN ELBERTA

The real

...

Y ....

Marie San

38 Fig. 1 2 1 1 1

 $P_{\frac{n+2}{2}} = \mathbb{E}_{\frac{n}{2}} = \mathbb{E}_{\frac{n}{2}} = \mathbb{E}_{\frac{n+2}{2}} = \mathbb{E}_{\frac{n+2}{2}} = \mathbb{E}_{\frac{n+2}{2}}$ ক্ষিত্র হার ক Property of Talk to the state of Adding the second of the second A - 150 450 Position of the second Book and the . . . 🛊 🛊 ---taring . 25ara 🛫 👡 ran estek 👼 \*4 5. 4×**\*** The second second Section 1

-المحاجب معبب . a 42

3 2 M 3

ا🕶 وي.

\* \* > -1. P + F ---\* L -· ·

Miles . -----4.2





# Les droits de l'homme noir

(Suite de la page 15.)

Mais il a fallu beaucoup d'autres morts, à Saint-Domingue, pour que, trois ans plus tard, la Convention vote l'abolition de l'esclavage, ne fasse plus d'exceptions dans l'égalité civique et jette enfin les bases d'une politique civile d'assimilation. Trop tard... Toussaint Louverture, le nouveau Spartacus, rallié à la République, avait déjà substitué son ordre noir an pouvoir blanc. Un pouvoir qui allait le faire croupir à mort, quelques années plus tard, par la volonté de Napoléon, dans la prison jurassienne du fort de Joux, celle-là même - douloureuse ironie du des-

# Les archives de la police

. .

 $-1.2_{\pm 1}$ 

\*11

teat.

or a large of the

Service Section 1926

. . . .

Les auteurs des Mystères de Paris en l'an 1789 ont mené des recherches dans les archives inédites des commissaires de police parisiens de l'époque révolutionnaire. Ainsi peuvent-ils mettre sous nos youx les pièces authentiques d'une trentaine d'affaires » politico-judiciaires, chaque rapport de police étant introduit par un commentaire d'une exemplaire sobriété. Certains dossiers concernent des personnages illustres : Beaumarchais, les protagonistes de l'affaire du Collier, Mirabeau, La Fayette, Marat. D'autres intéressent des personnages de moindre envergure, mais hauts en couleur, du curé « de plus en plus rouge > de Chevreuse au chantre de Saint-Nicolas-des-Champs. D'autres enfin nous présentent sous un jour d'une précision inégalés des épisodes comme la disette des farines en 1789.

GERALD ANTOINE. \* LES MYSTÈRES DE PARIS EN L'AN 1789, de Michel Bloit et Pascal Payen-Appenzeller et Sylvie Messin-

ger, 238 p., 94 F.

tin – qui avait naguère muselé

5) Ces martyrs finissent toujours par gagner.

Vincent Ogé, Toussaint Louverture... Sans oublier Louis Delgrès, l'officier guadeloupéen qui, tauration bonapartiste de l'esclalution inachevée. Vainqueurs pourtant, au bout du compte. Il Mais qui jurerait qu'il n'y a plus de négriers? Qui oserait prétendre que l'égalité règne entre les citoyens d'outre-mer et ceux de la métropole? Le ministère des DOM-TOM a même créé une commission à ce sujet...

Et Jean-Marie Tjibaou, dira-ton? Comment ne pas y penser, en effet, bien que l'esclavagisme ait épargné la Nouvelle-Calédonie? Mais à quoi bon en reparler ici, même si tous ces pans d'histoire renvoient à l'assassinat de ce Kanak tranquille qui invoquait si souvent les valeurs républicaines? Sous la Révolution, la Nouvelle-Calédonie n'était même pas encore française...

\* 16 PLUVIOSE AN IL LES COLONIES DE LA RÉVOLU-TION, de Jean-Pierre Blondi et François Zuccarelli, Denoël, 204 p.,

lui aussi, préféra la mort à la resvage. Remords d'une Révolution désespérément nombriliste malgré ses prophètes de l'humanisme. Mauvaise conscience d'une Révon'y a plus d'esclaves en France.

# ALAIN ROLLAT.

\* LA TRAITE DES NÈGRES SOUS L'ANCIEN RÉGIME, de Liliane Crété, Perrin. 328 p., 110 F. \* TOUSSAINT LOUVER-TURE, de Pierre Plaches, Fayard, 658 p., 150 F.

\* LE TEMPS DE SAINT-DOMINGUE, L'ESCLAVAGE ET LA REVOLUTION FRANÇAISE, de Jacques Thiben, Jean-Claude Lattès, 385 p., 150 F.

\* LE BICENTENAIRE ET CES ILES QUE L'ON DIT FRANÇAISES, collectif autour de Dominique Ghisoni, Editions Scritti et Syllepse, 144 p., 80 F.

# **Bicentenaire**

d'Olivier Blanc, Albin Michel, 256 P., 120 F. – Une étude documentée sur le rôle du gouvernament anglais dans l'histoire de la Terreur.

Le Gouvernement de la Terreur, L'année du Comité de salut public, de Robert R. Palmer, préface de François Furet, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Hélène Dumas et revu par Guy Desgranges, A. Colin, 361 p. - Chronique de la dictature de l'an II, parue aux Etats-Unis en 1941 et devenue un classique de l'historiographie révolutionnaire.

● Les Deux Révolutions francaises, de Guglielmo Ferrero, le recueil de motions et remontrances Livre de pochs-biblio, 219 p., 32 F. féminines : 1789, Cahiers de - Réédition de l'ouvrage publié en 1951 d'après les notes de cours du célèbre historien italien, mort en

 La Protestation populaire en France, 1789-1820, de Richard Cobb, Presses-Pocket, coll. « Agora », 322 p., 37 F. - Réédition en livre de poche de l'étude de l'historien britannique parue en anglais il y a vingt ans sous le titre la Police et le peuple.

 Cheriotte Corday, de Bernar-cine Melchior-Bonnet, Tallandier,
 250 p., 98 F. – Réédition d'une biographie compréhensive, mais non dévote, de la meurtrière de

 Les Gerdes rouges de l'an II, d'Antoine Hadengue, Tallandier, 274 p., 98 F. – Réédition du récit, paru en 1930, des actions menées per les « hébertistes » en 1793-1794.

● Cinq Mémoires sur l'instruction publique, de Condorcet, texte présenté, annoté et commenté par Charles Coutel et Catherine Kintzler, Edilig, 296 p., 120 F. - Premier volume des Ecrits sur l'instruction publique de l'auteur de l'Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit

Duchesne, rue Saint-Antoine, de toriographie révolutionnaire parus Jean-François Vilar, Epigramme, 70 p., 84 F. — Le récit des premiers 1934.

le point de vue de Jacques-René cier Jean-François Vitar.

· Femmes, culture et révolution, de Elke Harten et Hans-Christian Harten, traduit de l'alie-mand par Bella Chabot, Jeanne Etoré, Olivier Mannoni, Des femmee-Antoinette Fouque, 590 p.; 180 F. - Un essai sur la place des fernmes dans la Révolution, suivi d'une série de textes (discours, pétitions, projets, chansons, etc.) dus à quelques € citoyennes > méconnues. On y ajouters, paru chez le même éditeur, un autre doléances des femmes, Préface de Madeleine Rebérloux, introduction de Paule-Marie Duhet, nouvelle édition augmentée, 218 p., 95 F, et une cassette réunissant quelquee-uns de ces textes lus par Silvie Monfort.

 Chants de la Révolution françaisa, choix établi par François Mouraeu et Elisabeth Wahl, le Livre de poche, 224 p., 22 F., et Chansonnier révolutionnaire, textes choisis et présentés par Paul-Edouard Levayer, Poésie-Gallimard, 318 p., 31 F. — Deux anthologies de chansons d'époque qui, malgré quelques recoupements, présentent un large échantillon de la production révolutionnaire.

 La Révolution française, d'Afbert Mathiez, et les Origines intellectuelles de la Révolution fran-çaise, de Daniel Momet, la Manufacture, 584 p. et 632 p., 125 F chaque volume. - Deux grands textes de 1922 et de 1933, réunis

• Les Grandes journées de la Constituente, Girondins et montagnards, Le 10 soût, d'Albert Mathiez, Ed. de la Passion, respectivement 128 p., 65 F, 306 p., 120 F et 126 p., 65 F. - Réédition e La Grande Ronde du Père de trois grands classiques de l'hierespectivement en 1913, 1930 et • LA PHILOSOPHIE, par Roger-Pol Droit

# Vertus de l'Inde un 14 juillet

ICENTENAIRE oblige. Il convient d'accrocher partout, ces jours-ci, une cocarde tricolore. Quand on souhaite évoquer la remarquable conjonction de trois Ouvrages consacrés respectivement aux rituels du sacrifice dans l'Inde ancienne, à la place singulière des renonçants, enfin aux pratiques et aux traités de la médecine tradi-tionnelle de l'Ayurveds (la « Science de la longévité »), l'opération paraît malaisée. Détrompez-vous. Qui veut trouver des liens directs entre l'Inde et la Révolution française

On peut se contenter de citer Michelet. unissant sans vergogne dans la Bible de l'humanité (1863), brahmanes et sans-culottes : « De l'Inde à 89 descend un torrant cuottes: « De l'inde à 89 deacend un torrent de lumières, le fleuve de Droit et de Raison. » il peut également se souvenir, en historien moins enfiammé, que l'Inde a constitué, de Voltaire à Jaucourt et de Dide-

rot à l'abbé de Raynal, un des enjeux du discours philosophi-que des Lumières, comme l'ont montré les travaux de Sylvia Muir (1).

Si l'on fréquente les rchives, on pourra an exhume d'étonnants documents, comme ce petit recueil de l'an Il intitulé Morale des Orientaux, composé par un compa-gnon nommé Miger. Dans la préfece à sa compilation de fragments approximatifs des Purana ou de la Bhagavad Gità, l'auteur accommode l'Orient à la mode des valeurs républicaines : « C'est au moment où les vertus sont mises à l'ordre du jour qu'il convient de publier cas balles maximes; en les transcrivant, je croyais écrire l'histoire des Français régé-

Bref, entre le Bicentenaire et l'Inde, la relation, évidemment artificielle, n'est pas impossi-

ble. D'autant que l'actualité s'en mêle : ce 14-Juillet est fêté à Delhi dans le cadre d'une « Année de la France en Inde », symétrique de « l'Année de l'Inde » qui se déroute en France en 1985-1986... Une fois versé ce tribut aux festivités de l'heure, attachone-nous à l'essentiel : trois recherches dissemblables, mais qui explorent sentations collectives de l'Inde historique dont la présence est encore forte dans la rée

Indianiste et anthropologue, Charles Maiamoud conjugue exemplairement la grande érudition et la réflexion la plus fine. En une quinzaine d'études rédigées entre 1968 et 1987, il interroge les textes sanskrits du brahmanisme ancien (Veda, Brahmana, Kalpa-Sutra, principalement) pour saisir comment les rituels du sacrifice ont fourni, en Inde, matière et occasion à l'élaboration des catégories de la pensée. Cartes, des couples de notions tels que continu-discortinu, répétition-différence, immédiat-différé, implicite-déployé sont présents, sous quelque forme, dans toutes les cultures. Celle de l'inde ancienne a pour particularité fonda-mentale de les construire à travers une réflexion ample et profonde qui est tout entière centrée sur la logique du rite et sur les moindres détails du dispositif sacrificiel. Il ne faut donc pas considérer le sacrifice

comme un acte parmi d'autres, une pratique délimitée à laquelle viendraient se juxtapose les registres divers des conduites humaines. de la politique à la mystique, ou de la morale à l'économie. Il convient plutôt de comprendre le sacrifice comme le cadre de téférence premier qui sert à penser l'homme et le monde. Avec un luxe de détails lumineux ou savoureux, Charles Malamoud donne à voir la cohérence interne de cette conception. sée du politique aussi bien que la représenta-tion des dieux. Il règle les faits et gestes les plus quotidiens, des prescriptions alimentaires à l'apprentissage des textes.

UX définitions aristotéliciennes de l'homme (animal doué de raison, ari-mal politique), doit être confrontée celle du Veda : « De tous les animaux aptes à être victimes sacrificielles, l'homme est le seul qui soit apte aussi à faire des sacrifices. » Cette anthropologie de l'animal secri-fiant, Charles Malamoud en explicite les traits nentaux. Il en éclaire bon nombre de recoins obscurs, avec une minutie qui n'entrave jemais la clarté des analyses. Resta le titre de ce recueil. Il sonne curieu-

sement : Cuire le monde. Il transpose, de

Les travaux de Charles Malamoud mon-

façon (ittérale, une expression sanskrite (lokapakti) qui dérouta plus d'un philologue. Certains l'ont rendue par « bonne renom-

trent que le terme est à prendre à la lettre : le sortes de coctions. Cette extraordinaire valorisation du cuit constitue l'un des traits majeurs de l'imaginaire indien. Elle donne lieu à des transpositions multiples. Limitons-nous à deux exemples : le renoncement, la médecine. La figure du renonçant (samnyasin) occupe en Inde une place très particulière. Il

cine galénique d'Europe. Elle vaut pour la médecine ayurvédique indienne, dont des milliers de praticiens sont toujours en activité. Un livre à tous égards merveilleux nous fait pénétrer, avec une sensibilité docte, dans cet entrelacs d'odeurs et de discours.

RANCIS ZIMMERMANN a jeté l'ancre sur la côte malabare, au Kerala, dans l'Inde du Sud. Les Romains savaient - le retoumement des vents de mousson pour aller d'Arabie au Malabar l'été, et en revenir l'hiver. A Cranganore, ils faissient car-gaison de denrées locales (poivre, gingembre, cardamome...) et aussi de cannelle, girofie ou muscade venues de l'Insulinde.

Autour de ce foisonnement d'épices, l'élaboration des remèdes va nouer, en une spi-

rale sans fin dont le savoir de Francis Zimmermann discerne les fils et désigne les mailles, les gestes de la cuisine paysanne et la rhétorique d'un discours rupture de ces fournesux quotidiens, où mijotent interminalente ébulition condense et active, croit-on, les sèves et les sucs, à ces grands chaudrons où se préparent, des jours ou des mois sur les braises, les

> La cuisson, de nouveau, « Cent ou mille fois recuite » une huile *e guérit plus vite* encore ». Que guérit-elle ? Un secquilibre des humeurs, dû kui-même à une coction insuffisante, laissant persister dans le corps des résidus crus ou mal cuits. Piètre résumé. Car toute une bibliothèque se condense dans les fourneaux, commande aux diagnostics, et traverse les thérapeutiques. Tandis que les plantes réduisent, les discours prolifèrent. Les noms des syn-

tions même, s'articulent en des formules stéréotypées, surabondantes, combinables et souvent... substituables les unes aux autres. Manjant avec une égale aisance le sanskrit et le malayalam, Francis Zimmermann met patiemment en lumière les mécanismes de cette rhétorique savante. Il en analyse les figures, et reconstitue le système classifica-toire à facettes de la nosologie et de la pharmacopée traditionnelles.

Le principal acquis de son travail est d'établir avec force que l'Ayurveda appartient au même univers de pensée que le galénisme. Tous deux sont fondés sur une même théorie des humeurs (vent, bile, flegme), qui conduit à une même classification des fièvres. En ce domaine, Europe et Inde partagent plus que des idées générales, et tout conduit à penser accompagné les cargaisons d'épices.

Ces brèves indications ne peuvent rendre compte de la richesse d'un livre qui devrait faire date. Aux frontières de l'anthropologie, de l'histoire des sciences et de la philose le Discours des remèdes au pays des épices conduit à des méditations multiples sur l'entrecroisement de la terre, des corps et des mots, sur l'imbrication des faits de mentalité et des faits sociaux, sur la trame de la tradition dans la réalité indienne d'autourd'hui.

Ce travail très savant n'oublie pas de prendre le lecteur par la main. Il ménage de subtils équilibres entre les vives senteurs du ter-rain et l'aridité des traités sanskrits, comme entre la sympathie pour les maîtres indiens et la distance de l'observateur. Aussi n'y a t-il aucune raison, sans déleisser pour autant les feux de Bengele de notre République, de se d'anciens régimes du savoir.

\* CUIRE LE MONDE, rite et pensée dans l'Inde aucienne, de Charles Malamond. Ed. La Découverte, coil. « Textes à l'appui »,

\* UPANISHAD DU RENONCE-MENT, traduction du sanskrit, introduction et notes par Alyette Degrâces-Fahd. Fayard, coll. « L'espace intérieur », 462 p., 180 F. 

\* LE DISCOURS DES REMEDES AU PAYS DES ÉPICES, de Francis Zimmer-maun, Payot, coll. « Médecine et sociétés », 312 p., 190 F.

(1) Voir notamment « Les conditions d'émergence du discours sur l'Inde an siècle des Lumières » in *Inde et Littératures*, coll. « Parusharta =, vol. 7. Ed. de l'R.H.E.S.S., 1983.



nant tout signe distinctif, il erre solitairement,

délivré des autres et de soi. Dans une société

où des contraintes minutieuses assignent à chaque groupe place et fonction, cette rup-ture radicale, comme l'a montré Louis

Dumont, est constitutive de l'individualité. Mais cet « individu » est très paradoxal, puis-

que nul n'est plus impersonnel que lui : il est

mort à tout ce qui sépare, délimite ou choisit.

fice, éteint les feux, oublié la cuisson ? Ou bien est-il devenu le sacrifice, plaçant en lui

les feux, se livrant par l'ascèse à la cuisson

de soi-même ? Charles Malamoud souligne

que le cadavre des renonçants n'est pes inci-

entre formalisme des rituels et exigence d'abandon en lisant les Upanished du renon-

cement - dix-neuf textes anciens dont le

la tradition mais à l'édition contemporaine. Il

faut saluer leur traduction du sanskrit par Alyette Degrâces-Fahd. La plupart de ces Upanishad sont traduites en français pour la

première fois, et ce travail comble une partie

de notre retard en ce domaine. A côté de ces

mobiles scientifiques, une lecture s'impose

pour des raisons spirituelles et esthétiques. Rares en effet sont les textes où se révèlent à

ce point indistinctes ultime sagesse et folie, comme si la connaissance de l'Absolu laissait le renonçant semblable à l'insensé.

Ces pages lointaines nous parlent-elles

encore ? Dans une longue étude introductive,

Alyette Degraces-Fahd répond positivement. Sans doute pourrait-on lui faire grief d'annu-ler trop allègrement les différences des

cultures, en convoquent aux côtés des *Upanishad* aussi bien Mallarmé que le *Zohar*, et Plotin qu'Angelus Silesius. Sa réflexion poe-

sède en tout cas le mérite de rappeler que les

grandes expériences spirituelles ont un air de

famille, et que la figure indienne du renonçant

Les épices, en revanche, ont toujours pour

nous une saveur d'ailleurs. Il est vrai que

nous les avons banalisées, en les réduisant au seul usage culinaire. Elles ont perdu la plu-

part des charmes multiples qu'elles recelaient depuis l'antiquité grecque et romaine jusqu'à l'âge classique. La gamme de leurs vertus s'étendait alors de la médecine à la pharma-

cie, en passant par les onguents, cosméti-ques et philtres divers. Des parfums aux

remèdes, la continuité valait pour la méde-

n'a rien d'irrémédiablement exotique.

rassemblement, sous ce titre, n'est pas dû à

néré, mais inhumé : il est déjà cuit.

A-t-il pour autant quitté la scène du sacri-

QUERELLES de Français

La nouvelle

trahison

des ciercs

JÜRG ALTWEGG Querelles de Français

L'histoire des intellectuels dans la vie politique française vue par un journaliste allemand, collaborateur de la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Un tumultueux jeu de rôles où histoire, politique et vie culturelle se mêlent intimement, sous le regard partial, volontairement polémique de Jürg Altwegg.

GRASSET

# Ibn Arabi. le « saint des saints »

Claude Addas propose la première biographie complète de celui qui, au tournant du douzième et du treizième siècle, contribua à faire de l'islam Plus qu'une religion : une culture et une civilisation.

par Tahar Ben Jelloun

N cette époque de confu-sion et d'intolérance, il faudrait lire ou relire les textes des mystiques musulmans. Leur vie comme leurs écrits ont été l'expression d'une liberté absohue. Ce qui a enrichi et renforcé le message islamique, offrant au croyant des œuvres fondamentales qui font partie aujourd'hui du patrimoine universel. Des poètes comme Al Hallaj, Niffari (1) (X° siècle) et Ibn Arabi (XII° siècle) ont contribué de manière déterminante à faire de l'islam plus qu'une religion : une culture et une civilisation fondées sur l'amour, le renoncement et le dépouillement. Si Al Hallaj a payé de sa vie ses audaces - il a été condamné pour avoir affirmé être la Vérité, une façon de se confondre avec Dieu, - Niffari, surnommé «l'Errant», et Ibn Arabi, dit «le Cheikh al Akbar», ont réussi à traverser leurs époques sans faire aucune concession et en laissant à l'humanité des œuvres maîtresses qui nous aident à « percevoir l'indicible » ou à atteindre « le Soufre Rouge », c'est-à-dire l'excellence du degré spirituel du saint.

L'itinéraire intellectuel et spirituel d'Ibn Arabi, maître du soufisme arabo-islamique, est bien sur exceptionnel puisqu'il s'agit non sculement d'un saint, mais du « sceau des saints », « sultan des gnostiques », héritier par excel-lence du « sceau de la prophétie ». Il empruntera des chemins circulaires; quant à son ascension, c'est « un voyage qui ne s'est pas effectué ailleurs qu'en lui-même ». Claude Addas retrace cet itinéraire avec rigueur et minutie dans la première biogra-

phie complète de ce « saint des l'époque tumultueuse où a vécu Ibn Arabi entre l'Andalousie, le Maghreb et l'Orient.

Né en 1165 à Murcie en Andalousie, au moment où l'islam triomphe hors des terres arabes, il connaît très tôt, à peine adoles-cent, l'illumination lors d'une retraite. Après cette découverte, il estimera que ses années antérieures - temps avant la lumière, d'avant la connaissance, d'avant la révélation de l'islam – auront été inutiles.

# L'itinéraire

L'itinéraire du soufi consiste en trois étapes : l'illumination due à l'intervention divine; la conversion faite de renoncement et de déponillement, en vue de réaliser la servitude pure et suprême à l'égard de Dieu; enfin la fatra, traversée du désert au terme de laquelle Dieu l'accueille. Ibn Arabi brûle les étapes. Il accomplit d'un bond le parcours initiatique et parvient très vite à la Quête, aidé par une triple intervention prophétique, celles de Jésus, Moise et Mohammed, dont il se sent proche au point de se considérer comme investi par eux, se comportant avec ses disciples comme un prophète dont l'ambition est de « s'acquitter de son

engagement envers Dieu ». Il entretient avec Dieu un rapport direct et permanent et prétend avoir vu « tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed », établissant une différence entre prophète et saint : la révélation du prophète apporte une législation, celle du saint en confirme l'authenticité (2).

Il fréquente plus les cimetières saints ». C'est anssi un portrait de que les livres. Il ne prendra connaissance des textes classiques du soufisme que tardivement, surtout lors de son voyage en Orient. Ignorant la philosophie grecque et montrant pen d'intérêt pour les philosophes arabes (il n'aime pas Al Farabi, l'auteur de la Cité idéale, qu'il tient pour impie), il a cependant une grande estime pour Averroès, qu'il rencontre à l'âge de quinze ans. Au cours de ses retraites solitaires, il converse avec les morts, et Dien lui envoie des versets coraniques en « pluie d'étriles >

Pour lui, « le Coran ne cesse jamais de voyager vers le cœur de ceux qui le préservent ». Il a sa grande vision à Cordone : les Elus de Dieu - prophètes et saints - se sont rassemblés pour le féliciter d'avoir été désigné comme « le sceau de la sainteté muhammadienne ». A partir de cet événement capital, sa quête du Soufre Rouge (symbole alchimique de la transformation de l'argent en or) connaîtra des développements

# « Un visage sans nuque »

Avant de partir pour la Syrie, il fera un séjour à Fès où il accédera « à la Demeure de la Lumière ». Là son pouvoir visionnaire sera plus fort et plus précis : comme le Prophète qui déclarait « voir dans son dos ». Îbn Arabi se présentera comme « un visage sans nuque ». un ceil total, capable de saisir l'ensemble de l'espace. Fès, qu'il appelait « Nûr » (Lumière), seraune étape privilégiée de son itinéraire peut-être aussi importante que l'étape de La Mecque.

# La traversée de la Méditerranée

Deux livres qui viennent à point si l'on veut connaître l'islam avant de le juger.

Damas est à l'époque un centre Ibn Arabi écrit à propos de la Syrie, qu'on appelle Sham : « Habite le Sham si tu peux, car il est établi que l'Euroyé de Dieu a dit : « Prenez soin du Sham, car coup l'œuvre d'Ibn Arabi. S'ils l'avaient pu, les théologiens du Caire l'auraient probablement ici, à tous ceux qui s'interrogent loyalement sur l'islam.

Islam ou monde musulman? Arkoun tient, avec d'autres, à dis-tinguer, quand il le faut, entre le noyau original et essentiel. contenu dans le message du Coran, et les formes qu'il a reçues, dans toute sa longue his-toire, de son inscription dans des sociétés souvent très différentes : non seulement penser le temps et l'espace, mais aussi, bien entendu, son rapport à l'Etat, d'où la fameuse question de la possibilité d'une laïcité en pays d'islam.

Le symbole

★ IBN ARABI OU LA QUETE DU SOUFRE ROUGE, de Claude Addas, Gallimard, 416 p., 130 F. (1) Les éditions de l'Eclat (Combes, 30250 Sommières) publient le L'uve des stations de Niffari. Ce texte, très bien traduit par Masti Kabbal, paraît pour la première fois dans son intégralité. Il est suivi d'une postface d'Adonis, « Vers une étrangeté familière » (180 p., 98 F).

culturel très riche, plus prisé que Le Caire. Dans son livre Futuhat,

c'est la terre que Dieu a préférée

et il y choisit l'élite de Ses servi-

teurs. » D'après ses biographes,

l'Egypte n'appréciait pas beau-

condamné à mort pour ses

audaces et ses visions qui le met-taient presque sur le même plan

que les prophètes des trois reli-gions révélées. Il dira lui-même :

« Je n'énonce rien qui n'ait été

projeté vers moi, je n'écris rien que ce qui m'a été inspiré. Je ne

suis ni prophète ni envoyé, mais

sent l'aire arabe et islamique.

Leur portée s'exprime dans sa

conviction d'avoir été le « Messa-

ger de la Miséricorde divine »,

porteur d'un universel message

d'espérance. Il meurt à Damas en 1240, laissant une œuvre considé-

rable qui ne cesse d'exercer une

influence déterminante sur la

TAHAR BEN JELLOUN.

Son œuvre et son action dépas-

simplement héritier. »

mystique islamique.

98 F).

(2) Cf. Fouvinge de Michel Chod-kiewicz le Sceau des saints : prophétie et saintelé dans la doctrine d'Ibn Arabi, Gallimard, 1986.

OICI deux livres qui tom-bent à pic. Le premier, dû à Mohammed Arkoun, vise à répondre aux questions que se posent réciproque-ment nos sociétés d'Occident et l'Islam, et que les deux partenaires, sous peine de devenir anta-gonistes, devraient aussi se poser sur eux-mêmes : définition du fait religieux, rapport à la science et au pouvoir, vision du monde et des autres. L'universitaire, spécialiste recomm de ces problèmes, a voulu les transcrire sous une forme simple et accessible à tous : pari réussi, pour l'énorme majo-rité des pages. Autant dire que la lecture de ce petit livre s'impose,

du dialeéne

Tout cela (on le devine ne serait-ce qu'à travers la forme choisie pour l'exposé : questions et réponses autour de grands thèmes) vise non pas à la dissertation savante, encore moins à la polémique que peuvent entraîner les brîllures de l'actualité, mais à fournir, pour aujourd'hui, les clés d'une compréhension réciproque. Pour Arkoun, elle passe par une remise à plat générale de tous les concepts hérités de part et d'autre de la Méditerranée : Méditerranée symbolique, si nous en saisissons la chance, d'un dialogue que tout le monde appelle de ses vœux sans toujours savoir, pouvoir, ou parfois même vouloir, sincèrement l'engager.

Il faut, dit Arkoun, nous délivrer les uns et les autres de la « clôture dogmatique » où nous enferment « les théologies tradi-tionnelles et les idéologies de combat ». « On ne minimisera pas l'importance, pour la paix sociale et le respect des droits de l'homme, de la séparation moderne des pouvoirs législatif, judiciaire, exécutif, spirituel; mais on n'oubliera pas que ces pouvoirs renvoient tous à des questions plus radicales qui se situent en amont de tous nos discours politiques, juridiques et religieux : l'être, la valeur comptent toujours parmi nos questions ouvertes qui motivent notre

recherche, nos combats, nos satis-

a ent ## 20 《養物學》

Service of the servic

THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE

garies et a militaria de la granta de la companya d

and the second second second second

PETER SECTION OF SECTION SECTION

医额动性 化金属 医海绵病

Martiff Control of Access

in the second of the second of

offens is a sign of the company of the

and the second of the second o

Name of the state of the state

(State of the State of the Stat

ਟੀ 25 ਰੁ. ਨੂੰ ਮੁਲ ਪ**ਰਵ**ਾ**ਰਵ**ਾ

Fig. 1. Sec. 1

With the same of the same of the same

日本の (1997年) - 1997年 - 1997年

per la constanti de la constan

医三甲磺胺

Wante Association

Enter the second

139-0-5

Property of the last

--- a

 $Y_{(\tau_{\alpha_{i_1, \ldots, \alpha_{i_1}}})}$ 

. . .

Surger 1

gabing the second

Files at Lug y

7-73

1.7 5 4

\$ - \$;" .

factions » (p. 42.).
C'est dans cet esprit que doit. nous dit Arkoun, se définir non pas le laïcisme, mais la laïcité, « progrès majeur de l'esprit », « ouverte, pratiquée comme une attitude critique devant tout acte de connaissance » (p. 37). D'où nous conclurons à la nécessité de veiller à ne pas donner d'armes à cenx qui l'attaquent : car elle appartient - ou devrait n'appartemir - à personne, mais à tous.

L'autre livre, signé Daniel Gimaret, est résolument diffé-rent : de taille, de propos et de ton. Il s'agit ici d'exposer l'un des modes les plus connus de la piété modes les pius comms de la piete musulmane, qui consiste à évo-quer l'Etre par des noms se réfé-rant à ses qualités, ainsi qu'y invite le Coran. La tradition les fixe an nombre de 99, le dernier (ou plutôt le premier) étant celui de Dieu lui-même (Allah), ou bien un autre que Dieu tient secret, ou un autre encore réservé à quelques initiés, étant bien entendu, de toute façon, que cette liste ne saurait épuiser l'évoca-tion, s'agissant de l'Etre infini.

Daniel Gimaret déclare, dans sa préface, qu'il ne voit pas « comment un non-arabisant absolu pourrait être concerné par un tel travail ». C'est trop de modestie. Sans doute le livre n'est-il pas de ceux qui se lisent en quelques heures dans le métro, ou en pensant à autre chose. Mais sans parler des arabisants et islamisants, pour qui il constituera un indispensable instrument de travail et de réflexion, il me semble que bien d'autres en tireront pro-

Ils y découvriront la signification exacte, selon les théologiens musulmans, du nom même de Dieu et pourront, après eux, se le représenter comme le fait un musulman, autour de quelques thèmes : la vie, l'éternité, la perfection, la puissance, la science, la justice, la vérité, la bonté et le pardon. De la même façon, on prendra dans ce livre l'exacte mesure des débats soulevés, de la liste ou des listes, de leur réception plus ou moins large par la communauté musulmane.

Livre difficile? Je ne sais. Ou plutôt, je sais bien qu'en ces temps, hélas, de controverses, plus que de dialogues vrais, un livre comme celui-ci vient, avec celui de Mohammed Arkoun et comme je le disais, à point. Au moins pour tous ceux-là qui souhaitent connaître avant de juger.

ANDRÉ MIQUEL.

· ★ OUVERTURES SUR L'ISLAM, de Mohammed Arkonn, éd. J. Grancher, 189 p., 69 F. \* LES NOMS DIVINS EN ISLAM, de Daniel Gimaret, éd. du. Cerl, 448 p., 295 F.

# Ces chrétiens parlant comme le Christ...

Un érudit belge nous introduit chez les syriaques, la plus méconnue des communautés chrétiennes orientales.

VANT d'évoquer le livre, parlons de la collection < Fils d'Abraham > dans laquelle il s'insère. Après un ouvrage général consacré sux fidèles des trois grandes religions révélées et des monographies sur les adventistes du Septième Jour et les bahaïs, le travail du dominicain belge Claude Sélis, les Syriens orthodoxes et catholiques, arrive en éclaireur d'une série d'une douzaine de livres, tous dus à des spécialistes et consacrés à des religions peu ou mal connues comme celle des falachas (juifs poirs d'Ethiopie), des sikhs, des druzes, des maronites, des samaritains, des nestoriens, des chaidéens, etc.

L'initiative des éditions Brépols, de Belgique mérite d'être louée, car elle met à la disposition du public cultivé ou simplement des curieux qui pensent, comme Bau-delaire, que le monde serait bien ennuyeux sans les religions, des f petits livres (moins de trois cents pages) donnant, avec cartes, grarues, clichés et bibliographie, l'essentiel sur telle ou telle crovance, dans ses aspects historiques, culturels, théologiques, etc.

D'aucuns trouveront peut-être que le texte de l'orientaliste belge est parfois trop érudit et généralement écrit sur le strict mode universitaire. Ces reproches ne sont peut-être pas tout à fait injustifiés mais il faut prendre les Syriens orthodoxes et catholiques comme une mini-encyclopédie sur le sujet et n'y chercher ni écriture ni émotion. A ce sujet, le « roman vrai » des fontaines (Denoël) (voir le Monde du 18 soft 1978), qui a pour toile de fond la chrétienté syriaque des confins turco-irako-



au travail de Clande Sélis, du moins à ceux assez heureux pour trouver ce livre devenu précieux.

On pourra regretter, en tout cas, l'opaque graphie dite savante choisie par le Père Sélis alors qu'il s'adresse en principe à un public non expert (Siraz au lieu de Chiraz, Mosul au lieu de Mossoul et ainsi de suite) et également le titre ambigu d'un volume qui, en effet, ne traite pas des habitants chrétiens de la Syrie mais des de Nicolas Sandray, le Mattre syriaques. Ce n'est pas du tout la même chose même si le patriarche syriaque orthodoxe siège depuis 1924 en Syrie - pays où vivent une partie de ses fidèles. syriens, à notre époque, pourrait (Irakien, le patriarche actuel, fournir un agréable complément Ignace Zakka 1ª, règne depuis Marseille).

1980). Pour ne donner qu'un autre exemple de ce méli-mélo, les melkites de Syrie sont syriens et catholiques mais non syriaques... Clemenceau grommelait un jour devant le buisson touffu des rites chrétiens orientaux : « Je ne me sens pas très syriaque... >

Mais beaucoup d'autres syriaques - par le rite et la langue, une langue dérivée directement de l'araméen parlé par Jésus et une bonne partie de ses contemporains d'Orient - vivent en Irak, en Turquie, an Liban, en Israel, en Cisjordanie, sans parler d'une importante diaspora aux Amériques et même en France (trois mille personnes à Paris, Lyon et

Ces syriaques orthodoxes nommés aussi jacobites – sont de nos jours moins de deux cent mille, auxquels on peut ajouter les quelque deux millions de syriaques orthodoxes encore plus oubliés vivant dans l'Inde et appelés également « chrétiens de saint Thomas >, allusion à l'apôtre évangélisateur supposé du subcontinent. Ces syriaques indiens disposent depuis 1974 d'un maphrien, sorte de vicepatriarche, établi an Kérala et grand électeur lors de l'échéance patriarcale.

Le tableau serait incomplet si on ne mentionnait pas les syriaques catholiques (moins de cent mille ames) vivant actuellement en Irak, Syrie, Turquie, Egypte, Israël, Jordanie et Liban, pays où leur patriarche - depuis 1968, Antoine II Hayek, successeur du « terrible » cardinal Gabriel Tappouni - s'installa en 1898.

Et ce n'est pas tout : existent en Inde trois cent mille syriaques catholiques appelés syromalankars. Ce sont des orthodoxes ralliés à Rome mais complètement indépendants du patriarche établi au Liban. Le Père Sélis, qui connaît toutes les nuances de l'araméen et les moindres événements de la longue histoire d'une communanté aussi typée que rare, est naturellement comme le poisson dans l'eau au milieu des rites, schismes et ralliements. Pour l'amateur, c'est un plaisir de le suivre dans ce dédale, parfois aride, toujours surprenant.

JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ. \* LES SYRIENS ORTHO-DOXES ET CATHOLIQUES, de Charle Sélis, coll. «Fils d'Abra-ham». Ed. Brépois, Tarabout, Bel-gique, 290 p. (non compris 14 photos inédites en contems),

# Arc-en-ciel mahométan

ALGRÉ son titre, Aux cinq couleurs de l'islam, c'est un petit volume noir comme le deuil éternel des chittes, comme le drapeau des Abbassides et celui des plages dangereuses. Mais l'intérieur en est écarlate, chamu, brûlant de vie et d'érudition. Un compagnon d'été idéal pour l'orientophile, tel est l'effet produit sur nous par le dernier recueil de Vincent-Mansour Monteil.

Beaucoup en veulent à notre linguiste, à notre islamologue, disciple rebelle de Louis Massignon (le Linceul de feu, Végapress, 1987) et redécouvreur culotté de Lawrence d'Arabie (le Levier fatal, Hachette, 1987), beaucoup lui en veulent car il s'est converti à l'islam (sunnite) en 1977 en Mauritanie ; car il n'a cessé de défendre révolution (chiite) en Iran,

Mais ne sont-ce point là ses droits, que notre société-detoutes les licences devrait lui concéder sans mauvaise grâce aucune? « Ne jugez point ! »; demandait André Gide, après le Christ. Et s'il faut juger Monteil, imitone-nous à la longue œuvre

d'études, combattant en Corée, diplomate à Téhéran, savant au Sénégal, etc.

Son dernier livre, Aux cinqcouleurs de l'islam, est un raccourci de ces parcours, de cette existence pleine comme un ceuf : onze chapitres mūris autour du monde musulman, des juifs d'Ifrane au Maroc jusqu'aux Musulmans-Noirs des Etata-Unis en passant par « Ce que nous devons aux Arabes », puis l'Islam turc ou irano-indien ou malais ou sánégalais. Cha-que taxte tissé de choses vues, à la Victor Hugo, de savoirs à l'ancienne avec retour systématique aux sources (et sur les € lieux du crime »), le tout sous l'invocation de Massignon et également d'ibn Battuta, le € fils du caneton », ce grand chroniqueur médiéval tangérois dont Monteil, dans son ouvrage, résume en connaissaur les Voyages, entrepris, eux aussi, sous l'arc-en-ciel islami-

J.P.P.H.

\* AUX CINQ COULEURS DE L'ISLAM, de Vincent-Mansour Monteil Maisonneuve de cet homme d'actions et et Larose, 312 p., 135 F.

Le nouveau

roman de crimes de

P.D. James

Mort

d'un expert

ROMAN

# D'AUTRES MONDES - La chronique de Nicole Zand

# Quelques très grands Russes

\*\* LE POÈTE ET IA CRITIQUE, IR POÈTE ET LE TEMPS, de Mirini Tiretaleva, traduits du russe par Vérouique Lossiy, Ed. Le Temps qu'il fait, 64 p. et 88 p. 50 F et 66 F (Distr. Distigué).

\*\* AVERSE DE LUMIÈRE LES FLA-GELLANTES, de Marina Tsvetideva, traduit du russe par Desise Yoccoz-Neugaot, Ed. Clémence Hiver, relié 16,2 cm × 11,4 cm, hilingue, 64 p. 660 F (Distr. Distigue).

\*\* ANDRE HIELY ; VELEMIR KHI EB-NIKOV ; ALEXEI REMIZOV ; MARINA ISVETAIEVA, traduits et: présentés par André Markowicz, quatre petits volumes écin × 5,7 cm sous plastique, Ed. Clémence Hiver, 28 p., 100 F.

\*\* AUTRES RIVAGES, souvenira, de Vindimir Nabokov (traduit de Fangiais par Yvoune Davet) (Prix Halpicine Kansinsky 1961), nouvelle éditien revue et augusentée, compléments de textes traduits par Mirèse Akar, Gallimard, 330 p. (avec un index et 16 pages de photos), 150 f.

\*\* LE GOUVERNEUR, de Leonid Andrew, traduit du russe pat Serge Peunky et Tandar de Wizeren. Le Tenna me'll fait.

Andreev, traduit du ranse par Serge Persky et Teodor de Wizewa, Le Temps qu'il fait, 116 p., 72 F (Distr. Distique).

ETAIT à prévoir. Que Marine Tave-taïeva (1892-1941), la géniale, deviendrait le grande découverte de la fin du vingtième siècle. Cela ne s'est pas fait tout seul, évidemment, et il a faile le pieux entâtement de quelques cher-

cheurs, de quelques justiciers qui, sou-terrainement, clandestinement, ont travaillé avec achamement pendant des décennies à ressusciter une morte, dont les vers, et le nom même, étaient voués à l'oubli... Mais les poètes ne meurent pas. Et leur génie finit par leur survivre.

D'abord, c'est le destin terrible de Marina l'émigrée, revenue au pays pour se pendre (1), qui retenait l'attention après qu'on eut appris à conneitre un peu cette créature de passione dans le Journal d'llys Ehrenbourg, qui, dès le dégel, jous un rôle non négligeable dans l'exhumation du poète. Puis ce fut la publication de catte extraordinaire Correspondence à trois de l'été 1926 que Marine mena, sans les rencontrer, avec Boris Paster-nak et avec Rainer Maria Rilka (Galli-mard, 1983). Pourtant, ca. sera la découverte de ses vers qui va stupévolume anthologique réuni par Eve Malleret sous le titre de Tentative de jelousie (La Découverte, 1986), dans lequel la traductrice nous révélait isvetaleva, poète.

Depuis, grâce à la passion de petits » éditeurs, on voit apparaître de petits livres qui sont; comme des joyaux et qui, chaque fois, témoignent du don extraordinaire d'une femme à chaque vers, s'affirme poète : c Si je ne faisais pas des vers, ma vie ne serait pas la mienne, je ne serais pas moi-même », disait-elle. Etrange-

ment, ce ne sont pas des bribes, mais des cauvres véritables que ces petits livres de Tsyetaleva dans lesquels elle révèle à merveille diverses faces de sa personnalité. Pas moins de cinq titres nouveaux nous sont, en effet, donnés à lire. Deux œuvres « théoriques » sur le rôle du critique dans la création artistique, le Poète et la Critique, le Poète et le Temps, sont une réflexion du poète sur l'art et

« La premier devoir d'un critique de poésie est de ne pas écrire lui-même de mauvais vers. Ou - du moins - de ne pas en publier. (...) La première vertu d'un critique est la clairvoyance. Or celui-là -- s'il écrit et s'il publie -il est aveugle à double titre », écrit-elle dès son arrivée en France en 1925, entrant en guerre avec les milieux russes de l'époque. Le Poète et la Critique est une série de réflexions cinglantes et polémiques dans lesquelles elle s'exprime, avec sa vigueur et son don des formules, sur le rapport de l'écrivain avec ses lecteurs par l'intermédiaire du critique.

Surtout, elle va définir ce qu'elle exige d'elle-même : « Réjouir le lecteur per d'élégants clapotis verbaux n'est pas le but de la création. Mon but, lorsque le commence à écrire, n'est de réjouir personne, ni moiplus parfaite possible. La joie vient plus tard, ... après l'achèvement. »

Chez Clémence Hiver, Brigitte Rex continue à nous faire approcher la diversité de l'œuvre de Marina : après indices terrestres et Mon Pouchkine (Clémence Hiver, 1988), voilà deux petits volumes cartonnés, faciles à glisser dans n'importe quelle valise, dans n'importe quelle poche. Averse de lumière, qui date de 1922; c'est la découverte de Pasternak avec la lacture, à Berlin, de Ma sœur la vie, tombée sur elle « comme une averse », une « averse de lumière » ; éblouissement que, boulever-sée, elle fait percevoir au lecteur : « Ceci n'a rien d'un compte rendu : j'ai seulement cherché une issue pour ne pas étouffer. Paster-nak : le seul de mes contemporairs pour qui ma cage thoracique se soit révélée trop

L'autre texte, les Flagellantes, écrit en 1934 au lendemain de la mort d'André Biély, « mai dans se peau, mai dans se vie », évoque le souvenir de l'enfance dans la Russie pro-fonde, à Tarousse, et la fascination de la petite Marina pour les sectes de visux-

Enfin, encore plus petits, mais pesant plus que leur poids, quatre livres minuscules, traduits, préfacés, annotés par cet amoureux des poètes qu'est André Markowicz qui a choisi

Une seconde édition, « définitive », retravaillée et sugmentée, avait paru en 1966, alors que l'auteur était revenu vivre en Suisse. C'est cette version, revue, corrigée et commentée, que vient de publier Gallimard. Excel-lente occasion de lire ou de relire cette autobiographie non chronologique, mais savamment composée, de l'auteur de Pnine et de la Défense Louine, dans laquelle, avec la minute de l'entomologiste, Nabokov a procédé à des ajouts, des précisions, des coupes même. Précisions qui ne changent pas vraiment notre vision du célèbre romancier, mais qui nous le font mieux appréhender dans conscienté et dans la crésion d'un seude

LE MONDE DES LIVRES

« M'appliquer à me rappeler de façon vive et nette un pan du passé, c'est à quoi j'ai pria, toute ma vie, un extrême plaisir et j'ai lieu de croire que cette mienne aculté, presque patho-logique, de la faculté de nevoir en esprit le logique, de la faculté de revoir en esprit le passé est un trait de caractère héréditaire », nous dit Nabokov, qui rappelle « un cartain endroit dans la forêt où [son] père s'arrêtait pleusement pour évoquer le papillon rare que, le 17 août 1883, son précapteur allemand aveit pris pour lui dans son filet » !... Il s'attache à situer avec précision les propriétés de sa famille autour de Pétersbourg, à préciser la personne puis manufacture de l'opperant la pourse, puis manufacture de personne de colonne l'accombine de l'opperant les manufactures de la pourse manufacture de l'opperant les manufactures de la pourse manufacture de l'opperant l'accombine de l'accombine de l'opperant l'accombine de l'ac la Dourna, puis membre du cabinet Kerenski, qui sera tué à Berlin en 1922 pour avoir pro-tégé son arri Milioukov des belles de

deux fascistes russes. Et, comme on n'est jant

n'étonners personne en prêtant une attention soutenue et perspicace à l'auteur auquel il s'est « le plus intéppartenait à ma génération, expliquet-il, sérieux. Parmi les jeunes écrivains formés dans l'exil, il était le plus solitaire et le plus errogent. Dès la paruet pendant les quinze années sui-vantes, jusqu'au moment où il dispaapparu, son œuvre ne cessa de ausci-ter un intérêt vif et assez malsain chez les critiques, > Est-ce per modestie que, à propos de son alter ego, Nabokov a procédé à de longues coupes , nous cachant que, jadis, il avait aimé l'Invitation au supplice et la Défense Loujine de ce Sirine dont il ne nous dévoilers pas l'identité !

REMONTONS encore dans le temps, lors de le révolution de 1905, quand Vladimir Nebokov avait cinq ans, pour admirer une étonnente nouvelle d'un écrivain plu-tôt méconnu : *le Gouverneur*, de Leo-nid Andréev (2), qui reparaît dans une traduction publiée au début du siècle par la Librairie académique Perrin et remaniée per Lily Denis pour Juliard en 1973. Ecrit pendant l'été de 1905, tôt favorable aux révolutionnaires lui-même vient de séjourner en prison

pour avoir hébergé une réunion clantir, un temps, pour l'étranger avant de res s'établir en Finlande.

Le Gouverneur, c'est, en queique sorte, une « chronique d'une mort annoncée ». Le gouverneur d'une petite ville a maté une révolte et fait tirer sur les grévistes affamés : trente-cinq hommes, neuf femmes, trois enfants sont-morts. Dès le lendemain de la fusifiade, la ville entière sait que le gouverneur va être tué : kuimême sait qu'il est condamné. Il ne se soustrait pas à son destin, marchant lucidement vers cette fatalité qui est une justice supé-rieure. « Hier, j'ai rêvé de votre enterrement, kii écrit une lycéenne anonyme. Et dernière le cercueil, il n'y avait que des agents de police. » Et elle conclut : « Je vous pleurerai comme si j'étais votre fille, car j'ai grand-pitié

C'est une extraordinaire réflexion sur le pouvoir, sur la mort. A ne pes manquer.

(1) On pourra lire la biographie parue en fran-çais: Marina Trvetaleva, un timéraire poétique,

(2) Voir le bel album de photographies auto-chromes prises par Andréov à partir de 1908 : les Destins de Leonid Andréov (Adam Biro 6d., 1989).



quatre cycles des années 20. Quatre grands : Remizov (le Destin de feu, d'après Héraclite), Khlebnikov (le Président de la Tchéka, inédit en russe jusqu'en 1988), Biely (Patit Train forain sur la patite planète Terre), Tsvetaïeva (les Arbres, extrait de Après la Russie ). En attendant une bonne douzaine de proses et de vers de Tsvetsieva à paraître sous peu. Pour, chaque fois, nous ravir.

EMONTER le temps. Revenir au moment de l'enfance perdue, tel était le projet de Vladimir Nabokov en nous livrant sous le titre français de Autres rivages « une montagne de souvenirs personnels », de Seint-Pétersbourg à son départ d'Europe en 1940. Mais en insistant particulièrement sur les premières sansations, les premiers jeux, les premières lectures, les premiers amours premiera poèmes dans une Russie disparue. Une pramière version de cette autobiographie écrite en Amérique entre 1947 et 1951 parut d'abord sous le titre de Conclu sive Evidence (« la preuve concluente » : « la preuve concluente que j'avais bien existé »), puis en Angleterre, sous la titre Speak, Memory (« Parle, Mémoire »), avant d'être intitulé en français, dix ans plus tard, Autres rivages (Gallimard, 1961).

Fidèle à son écriture naturaliste, P.D. James jette une lumière crue sur le monde qu'elle décrit : celui, chargé d'angoisse et de superstition, d'un milieu rural sans soleil où, par contraste, les sentiments les plus anodins prennent l'ampleur

FAYARD

de passions destructrices...

# John Irving, le « manipulateur »

(Suite de la page 15.) S'il n'est pas sans défants, ce procedé romanesque permet à l'auteur d'élaborer une construction très maîtrisée, en emboîtant des histoires de portées diffé-rentes. La jeunesse d'Owen et de Johnny, tout d'abord, est une métaphore de ce que John Irving appelle « la perte d'innocence » des Etats-Unis. « Avec le Vietnam, souligne t-il, l'Amérique à perdu plus qu'une guerre. Les Américains ont perdu la confiance et l'idée que leurs gouvernements falsaient les bons cholx, leur disaient la vérité. »

Owen Meany, tout à sa pureté sans tache, perd la jole de vivre lorsqu'il apprend que le président Kennedy a une haison avec Marilyn Monroe. « 11 et et et l'année de la cut de

marié! - put se taper Marilyn Dieu, le pape et le petit Jésus lui- cesse à le soulever. Surtout, il est Monroe, sans parler des autres. > même, met en relief les incerti- la preuve, rassurante peut-être, Monroe, sans parler des autres. > Parce qu'il était un jeune père, Irving n'est pas allé au Vietnam. Il raconte avoir éprouvé un certain malaise à l'époque de la guerre. « J'étais comme détaché de ma génération, et de mes frères qui mouraient se souvientil. Je me suis senti coupable d'avoir tant de chance. > Foncièrement indigné par l'attitude des Etats-Unis, il souhaite anjourd'hui que la vérité soit proclamée, une bonne fois pour

Cette allégorie historique se superpose à son tour aux rapports léen, malgré sa petite taille, un qu'entretient le narrateur avec le souvenir du jeune Owen, tôt dispresident Aemeny a une manon paru. La foi colossale du petit un être destiné à s'envoler dans les avec Marilyn Monroe. « Il était ... paru. La foi colossale du petit un être destiné à s'envoler dans les

tudes qui rongent le narrateur. Celui-ci est exaspéré par la morgue de ses compatriotes, par la politique de l'ancien président Reagan, et par la médiocrité bellidoutes et les amertumes de l'Amérique contemporaine. jusqu'à la date et l'heure de sa propre mort. Chacune de ses phrases est transcrite en lettres majuscules, signe sans doute de son caractère exceptionnel.

Il est une espèce d'ange herenpur esprit, bien qu'il soit pourvu d'organes génitaux considérables ;

que le hasard n'existe pas.

« Ça le rendait furieux quand je qualifiais d'accidents les choses qui nous arrivaient, déclare le narrateur. Sur le thème queuse du monde. Il incarne les de la prédestination, il aurait doutes et les amertumes de accusé Calvin de mauvaise foi l'Il n'y avait pas d'accidents. » Irving Owen, an contraire, a l'envergure lui-même paraît reprendre cette d'un prophète qui « sait tout », maxime à son compte lorsqu'il compare le romancier à un démiurge. Il se fait un devoir d'avertir le lecteur, tout an long du récit, que l'auteur, lui, connaît le dénouement de l'histoire. La prophétie, en l'occurrence, n'a rien d'un miracle...

RAPHAELLE RÉROLLE. ★ UNE PRIÈRE POUR OWEN, de John Irving, traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil, 569 p., 135 F.

\*\*Traduit de l'anglais (Etats-Unis) per Michel

Lebrun, le Seuil (Etats-Unis) per Michel

Le Seui 22 La Monda • Vandradi 14 juillet 1989 ••• 13 SEPTEMBRE FROM WARNER BROS
A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY DISTRIBUE PAR WARNER BROS (Transatiantic) Inc.

ad in a comment of the long

Falights and allegers त्री और प्रदेश । विकास स्था क

Table 23 Comments of the Carlot of the Carlo Day of the state of Capture 1 to 1 to 1 S3 37 12 11 44 The second second

Strate of the st

the .

. Addition to the same

Sec. 20

Marie - Jane

ess Caragraf

1.427

. p.s.**4** 

ing the s

# **BICENTENAIRE**



La logique du marché contre la liberté de la presse Un entretien avec Max Gallo (\*)



A Bastille, la forteresse aux huit intours et aux courtines fortifiées, avait connu depuis se construction sous Charles V jusqu'à se démolition en 1789, de nombreux avatars. La généalogie de ses affectations suc-cessives module le passage de l'his-toire à la mythologie, de la réalité à la légende, tandis que se prise — puis son arasement dès le lendemain fichant le date de relieure de fixèrent la date de naissance de son rétablissement symbolique.

Elle avait été d'abord un simple château fort destiné à défendre l'entrée de Paris. Puis Richelleu Favait transformée en prison d'Etat pour y enfermer les victimes des lettres de cachet. Sous Louis XIV, puis . encore sous Louis XV, on y avait logé des comploteurs, des non-conformistes, protestants au janed-nistes, des esprits frondeurs et des dens de lettres trop audacieux. Sous n'avait cessé de décroître, et, en 1789, il n'en restait que sept et le château était promis à une prochaine destruction.

... Mais c'est précisément au niers jours que l'imaginaire s'empara de ce fantôme condamné pour le parer de tous les sortilèges, de tous les fantasmes qu'engendrait le peur entretenue par le mystère entourant l'enfermement dans cette citadélle, qui défiait le transperence des jus-tices ordinaires et le légalité. L'imagiseins, des tortures diaboliques, des geôliers monstrueux et sediques.

Au 14 juillet le peuple se rus sur la Bastille comme sur un ogre maléfi-que, pour exprciser sa peur et pour abattre tout ce que, dans la monar-Tantre disbolique des supplices inferneux. Les gens d'esprit se divertissaient à ses dépens et la raillerie aligit bon train. « La Bastille est de dirait divin », écrivait un libelliste en

le com les critiques contre le régime. La France de Louis XVI était un Etat de d'un pessé révolu, et à l'état résiduel, des « abus » que la conscience moderne considérait comme les survivances scandaleuses d'une ancienne berbarie. Or la Bastille, avec ses murs inexpugnables et ses canons menacants, cetta sinistra construction médiévale, ne symbolisait-elle pas justement tous les excès que la modernité condamnait : la féodalité qui refusait de mourir, l'arbitraire des lettres de cachet, l'injustice de l'inégalité sociale, des exemptions fiscales et de tous les privilèges exécrés.

Au moment où la France, royaume qui bravait la sujétion au nom d'une historique citoyenneté, réclamait ses droits et réveit de Constitution, de souveraineté et de justice, la Bastille fut érigée en allégorie négative du Mai, où convergèrent tous les rejets dun absolutisme devenu le repoussoir du bon gouvernement.

Lorsque la foule attaque la citadelle, elle ne força pas seulement des ponte levis moyanageux : elle dissipa ses terreurs ancestrales et abolit le signe symbolique d'un pouvoir qui, aussitöt, cassa d'être craint et d'axister. La monarchie absolue s'engloutit dans les ruines de la Babtilje, et un nouveau régime s'éleva etr son emplecement arasé.

Se disparition fut le présage heureux et la manifestation sensible d'un nouvel avenement, de la naissance d'une ère de liberté où l'homme deveit triompher at le droit s'imposer contre les superstitions, les préjugés et l'ignorance. La Bastille devint le symbole fécond de la dignité retrourde et, quelle que fût la part d'injustice pour l'Ancien Régime décré, quelle que fût la part d'illusion dans la foi naïve en la nouvelle espérance, randit possible l'affirmation de la eté nationale et la Déclarstion des droits de l'homme.

Du 14 juillet, la République fit, après bien des hésitations, la fête nationale, en signe de réconcilistion et en signe de victoire. Le symbole n'a sans doute pes fini d'alignenter les passions marginales; il réunit. pourtant encore un lerge conserieus et la mémoire n'en est pas éteinte. Bastille n'est pes morte.

(\*) Guy Chaussinand-Nogaret est. tille est prise, Complexe, 1989.

«La «Rire communication des pensées et des opinions», dont la liberté de la presse est l'une des principales expressions, a été pro-clambé en 1789. Mais en s'est en même temps inquiété de l'abus qui pourrait en être fait. Comment expliquez-vous cette contradic-tion?

- Il faut rappeler que la liberté de la presse a d'abord été conquise dans les faits avant de l'être dans le dans les faits avant de l'être dans le droit. Dans un premier temps, jusqu'en mai 1789, la liberté de la presse est une tolérance. Le coup d'envoi a été donné par le roi, qui a appelé les citoyens à s'exprimer dans les cahiers de doléances. A partir de la réunion des Etats généraux, avec Mirabeau notamment, la presse commence à affirmer son pouvoir. Ensuite, ce sera la profusion de nouvelles publications, par centaines. Mais la question de la liberté de la presse s'accompagne aussitôt d'une autre, qui est de savoir qui utilise cette liberté. Cette question est toujours d'actualité.

Rebespierre lui-même, qui

jours d'actualité.

Robespierre lui-même, qui avait plaidé en 1789 pour une liberté lilimitée, s'indigne en 1792 que « les folliculaires tiennent dans lours mains la destinée des peuples » et qu'un homme comme La Fayette, imbile à « bien payer » on a « caresser les faiseurs de journaux », tente de s'élever, selon lui, à la dictainre « sur des tas de pamphleta. »

— C'est un fait que ces titres nouveaux, qui donnent l'impression d'un

veaux, qui donnent l'impression d'un foisonnement et d'un pluralisme exceptionnels, vont être, dans leur grande majorité, des organes roya-listes. Cela ne justifie évidemment pas la censure qui va s'exercer à par-tir de 1792, mais la question soulevée par Robespierre ne cessera d'être présente au siècle suivant. Le dix neuvième siècle sera en effet une dis-neuvierie secie sera en errer une période de combais permanents contre ceux qui voudront empêcher la libre expression des idées. Le Second Empire est à cet égard un moment exemplaire, dont témoigne en particulier quelqu'un comme Jules Vallés, painque le pouvoir choisira de frapper à la caisse en multipliant, par le système du cautionnement des interdictions d'ordre économique, et non pas d'ordre politique. Mais le résultat sera que la presse, alors en plein développement, n'aura pratique-ment le droit de rien dire et que seuls auront droit à la parole ceux qui seront capables de se mouvoir facilement dans l'économie de marché, c'est-à-dire ceux qui auront de

l'argent. Pargean.

Au vingtième siècle, l'expérience politique a largement démontré que ce n'est pas per des interdictions ou des limitations de la liberté de la presse que l'on peut pallier ses effets pervers — qu'il serait illusoire de nier — mais la question de savoir de mer — mais la question de savoir qui doane voix à ceux que j'appellerai ka «sans voix» se pose avec beaucoup plus de force encore. Y atil une place aujourd'hui pour des idées hérétiques par rapport aux idées communes dans un marché de l'information dont l'importance économique s'est accrue considérablement, où le poids des investisse-ments fait de la rentabilité un souci prioritaire?

— Les conditions économiques empêchent donc, selou vous, le plein exercice de la liberté de la presse.

 Oui, mais ce ne sont pas les seules. Une autre question, qui renvoie aux « folliculaires » dont renvoie aux « folliculaires » dont parlait Robespierre et à laquelle on réfléchit peu parce que les journalistes — et ils ont raison — ont l'épiderme sensible, est de savoir à quel groupe social appartiement ceux qui foat l'information. Est-ce que leur appartenance à une catégorie particulière de la population, leur niveau de vie, leur type de sociabilité n'influencent pas la manière dont ils reflètent et interprétent le monde? Personnellement je le crois. Le liberté de la presse est un correc-tif à cette vision partielle des

choses, mais est-elle suffisante? Je n'ai pas vraiment de remède à proposer, mais ce dont je suis sûr, comme historien et comme observateur, c'est que le problème du rapport entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'elle est transcrite reste entier, pour des raisons qui tiennent à la fois aux données du marché de l'information et aux caractéristiques sociales et idéologiques des jour-

# Le marché et le pouvoir

- Toutes les tentatives pour établir un melleur équilibre, que ce soient les initiatives de PUNESCO pour un « nouvel ordre mondial de Pinformation » on celles du gouvernement Mauroy, dont vous étiez le porte-parole, pour contrer la toute-paissance du groupe Hersant, out été perçues comme des memaces contre la se des menaces contre la liberté de la presse.

- La solution ne passe certai-nement pas par des mesures réglementaires ou législatives. A mon avis, elle passe, dans le domaine de l'andiovisnel, par la coexis-tence d'un marché très ouvert, qui assure le pluralisme, et d'un sec-teur qui échappe à la logique du marché pour entrer dans celle du service public. ···

C'est la formule qui a prévalu pendant des années en France et qui s'est traduite par une tutelle gouvernementale sur les médias.

- La différence, c'est que, à l'époque, le service public était en situation de monopole. Anjourd'hui le monopole n'existe plus. Il ne faut évidemment pas que la notion de secteur public soit synonyme de celle de secteur gouvernemental. De même que dans l'enseignement il y a, à côté des établissements privés, des étades établissements privés, des établissements publics qu'on ne saurait accuser d'être sous l'influence du pouvoir politique, de même un l'occasion de consultations électo-

— Peut-on vraiment dire qu'sujourd'hul le secteur public de l'audiovisuel est indépendant du gouvernement, alors que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un proche du président de la République nommé par ini ?

- Je crois que la situation a beancoup évolué. On peut discuter de la manière dont est composé le CSA, de son mode de recrutement, du choix de son pré-

système mixte doit pouvoir foac-tionner dans l'andiovisuel. rales ou de manifestations publi-ques, s'expriment des points de ques, s'expriment des points de vue politiques. Je ne crois qu'à cette opinion publique là, mesu-rée par des votes, organisée dans des syndicats ou des partis. Un gouvernement digne de ce nom ne doit tenir compte que de ces

- L'opinion d'un éditorialiste

nos débats un reflet très différent. Quel est l'état réel de l'opinion, celui qu'indiquent les journaux ou celui que traduisent ces jeunes ? » En décembre 1986, on disait de la jeunesse française qu'elle était la génération « bof », indifférente à la notion de République. Et voilà que les manifestations se sont déroulées sous le triple signe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Edgar Morin a écrit dans le Monde que les jeunes Français s'étaient alors ressourcés à la tradition républicaine. Où

était alors l'opinion publique? - La presse fait un grand us des sondages pour répondre préci-sément à ces critiques et tenter de

> Prenons l'exemple du Bicen-

tenaire. A lire les journaux, il

semble que l'opinion publique soit fortement influencée aujourd'hui par l'idée que la Révolution fran-

çaise se confond largement avec la Terreur, selon une interpréta-tion qui va de Furet à Philippe de

Villiers. Dans la réalité, il en va autrement. L'autre soir, J'étais dans un collège d'Aigues-Vives,

près de Toulouse, où des élèves avaient préparé une exposition. Je vous assure qu'ils donnaient de

- Sans doute, mais ces sondages sont fabriqués par des sondeurs, en fonction d'une grille qui reflète un a priori idéologique. De sorte que les réponses sont plutôt l'effet des questions posées que de l'opinion proprement dite. Quand un gouvernement gouverne avec des sondages, il se fabrique en réalité une opinion publique qui lui permet d'agir à sa guise. C'est un recul de la démocratie. Voilà pourquoi je dis que l'opinion publique doit être considérée dans ses expressions organisées.

- Quelle devrait être, selon vous, la prochaine révolution à accomplir dans le domaine de la

 Il faut apprendre aux enfants à maîtriser l'image comme ils ont appris, grâce à l'école, à maîtriser l'écriture. Les enfants passent de plus en plus de temps devant la télévision. La formation du L'instruction était une idée-force de la Révolution. Je crois que la télévision prend le relais de l'école. L'effort accompli par la République entre 1881 et 1914 dans le domaine de l'écrit doit l'être désormais dans celui de l'andiovisuel afin de parvenir à une démythification de l'image. »

Propos recueillis par (\*) Max Gallo, écrivain, ancien scrétaire d'Etat, ancien directour de la rédaction du Matin de Paris. Derniers livres pares: Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveux muscadins (1986), Jules Vallès ou la révolte d'une vie (1988), Une affaire publique (1989)

publique (1989).



les acteurs du service public, c'est-à-dire les journalistes, échappent à cette logique gouvernemen-tale. Depuis 1981, beaucoup de progrès ont été faits, et le cordon ombilical a été sinon coupé, au moins largement entamé.

- La presse n'est-elle pas, depuis la Révolution française, Pexpression de l'opinion publi-

ne reflète qu'une partie de l'opinion. Il appartient, je le répète, à une couche sociale particulière, qu'on appelle la classe politique, et dont je fais moi-même partie, comme vous. Ce groupe fonc-tionne presque d'une manière endogamique. Est-ce cela, l'opi-nion publique? Je n'en suis pas convaince. Il est important que ceux qui gouvernent soient conscients de ce rapport ambigu qu'entretient la presse avec l'opi-nion, de la complexité de ces

# TF 1-« LE MONDE » : MESSAGES SUR LA RÉVOLUTION

# « Les grandes idées ont survécu »

Richard von Weizsäcker, président de la RFA

En collaboration avec TF1, le Monde publie les réponses à trois questions posées à un chef d'Etat ou de gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weiz-

« Qu'a apporté, à votre avis, la ivolution française au monde ?

- C'est surtout finalement la démocratie et les droits de l'homme. Et plutôt les idées intellectuelles, en arrière-plan des actions. C'est le mouvement le plus important des temps modernes, le mouvement les poètes, les penseurs. Ils étaient

populaire politique. Moi, je préfère les penseurs aux acteurs de la Révo-lution française. Non seulement Roussean, mais surtout Montesquien, qui, à mon avis, nous a donné les analyses les plus profondes de l'absolutisme : il nous a montré aussi comment on peut appliquer l'idée générale à une situation concrète.

- Qu'est-ce que la Révolution française a apporté spécialement à

- Deux choses. Premièrement, c'est l'influence sur les intellectuels,

**ÉPOQUE** 

revue éditée par le Club

« Citoyenneté et intégration »

Nº 1

Nouvelle série

Citoyenneté et Révolution française

Le numéro : 35 F

50, rue Diderot, 92600 Asnières

Les juifs et la Révolution française.

A l'origine du libéralisme au XVIII siècle. 89-82 : quand lire, c'est faire.

plein d'enthousiasme pour les idées de la Révolution, surtout la souveraineté populaire qui les a beaucoup impressionnés. Mais, deuxième-ment, la Révolution est venue en Allemagne en uniformes de soldats de guerre d'occupation. Et les grandes réformes prussiennes se sont développées dans une guerre de libération contre la France, contre Napoléon. Ainsi, il y avait aussi des intellectuels qui étaient dégus par ce qu'on pouvait voir, dans la pratique, des grandes idées. Mais finalement, chez nous ansai, ce sont les grande idées qui ont survécu. Et notre philosophe Kant, par exemple, l'a exprimé : « L'inclination de la maine au Bien, c'est ce qui

- A l'ambe de l'an 2006, est-il saire de trouver un autre message de portée universelle ?

- C'est difficile de trouver un message qu'on puisse vraiment comparer aux idées de la Révolution française. Mais à mon avis, ce serait surtout la protection de la nature, de l'univers, de la création si vous voulez. La protection de l'environnement, c'est non seulement la protec-tion des hommes d'anjourd'hui, mais anssi la protection de la postérité. >

Propos recueillis par PIERRE THIVOLET. If y a deux cents ans

# « Si le roi se porte à faire arrêter le duc d'Orléans, la combustion sera à son comble. »

La baron Bernard Guillaume de Goltz (1730-1795) fut ministre plérispotentiaire à la cour de Versailles à partir de 1772, où il contri-bua à rendre plus amicales les relations entre les deux puissances. Dans les premiers tamps de la Révolution, il rendit de grands services à sa cour. Un long séjour en France, beaucoup de tect et de finesse, lui avaient fait perfaitement connaître les hommes et les choses ; et sans dépenser beaucoup d'argent, suivant l'usage des Prussiens, il sut plus d'une fois se procurer des renseignements utiles. Il quitta Paris en mei 1792, dès que la guerre fut déclarée à l'Autriche.

Bernhard Wilhelm von der Goltz, le 13 juillet 1789.

événements les plus importants se sont rapidement succédé. L'ordre donné au sieur Necker de quitter la France fut à peine connu du peuple de l'aris qu'il s'attroupe, il y a quelques heures, à son foyer ordinaire, le Palais Royal. Quelques milliers, tant ouvriers que gens sans aveu, se sont liés per serment de s'armer à l'instant en faveur du Tiers Etat. Ils ont trouvé prêts à se joindre à eux nombre de sol-

. » Dans ce moment, ils courent à l'Arsenal pour prendre des armes, et il ne serait pas impossible que, pendent la nuit, leur nombre n'augmente à quarante toutes les provinces. >

« Pendant que se faisait le mille hommes, il est inconceva chiffrement de cette dépêche, les ble comment le gouvernement, tion des troupes, a frappé un coup d'autorité. Le peuple la tête du duc de Broglie. Le nom du comte d'Artois est en exécretion. Les places publiques sont remplies de troupes et de canons ; mais, jusqu'à présent, il n'y a pas de sang répandu.

» On apprand que le peuple de Versailles est aussi en mouvedats des gardes françaises et ment; mais il faut voir ce que feront les Etats généraux. Si le roi se porte à faire arrêter le duc d'Orléans et qualques membres, la combustion sera à son comble, non seulement ici, mais dans

(Documentation établie par Corinne WICHARD)

# **Bicentenaire**



Il est 5 heures du matin, jeudi 13 juillet, Gebin saute de sa locomotive, la gueule pleine de suie. D'habitude, il conduit le train à vapeur des Cévennes, depuis Anduze jusqu'à Saint-Jeandu-Gard. Cette nuit, il a descendu les Champs-Elysées sur une réplique de la machine de la Bête humaine et, de ce voyage, il dit qu'il est « géniel ».

Gabin, alias Michel Pothin, vingt-quatre ans. Les yeux bleus, aussi bleus. Une ressemblance certaine malgré l'accent cévenol. Le conducteur de train avait fait, à Anduze, des photos qui sont pervenues à Paris par un hasard qui lui échappe. Un assistant de Jean-Paul Goude est venu le chercher aur sa locomotive, il n'a jamais vu le film de Renoir.

il est 5 heures, et la générale de l'Opéra Goude se termine. Les Parisiens sont venus mais pas aussi

# Le mécano de la générale

nombreux que prévu, maigré l'insistance de la préfecture de police à annoncer une répétition que l'équipe aurait souhaitée discrète. Ils ont applaudi solennellement les étudiants chinois à vélo, et joyeusement le Marching Band américain. Ils ont envoyé des baisers aux danseuses soviétiques et regardé, sidérés, la neige tomber en été sur les Champs-Elysées. Et certains sont restés bouche ouverte, effarée, tout le temps que les Tambours du Bronx. de bons patits gars de Nevers en T-shirts noirs. kinettes noires et cheveux rasés, ont frappé sauva-

and the state of the second of the seemed and the second of the second o

gement leurs bidons sur une si belle avenua. Deux spectateurs au moins reviendront vandredi. L'un parce qu'il y a « vachement de messages dans cer-tains cortèges, les Chinois ou les Africains ». L'autre, parce que le défilé « va faire râler tous les beaufs ». Après tent de publicité et de polémiques, plusieurs spectateurs ne voient pas « ce qu'il y a de si révolu-tionnaire » dans ce camaval zébré d'éléphants sinon qu'il se déroule en plein mois de juillet.

Les pieds dans les confettis de neige, la tête dans un rayon bleu, le chargé du Bicentenaire au ministère de la culture, Christien Dupavillon, est songeur : «Dire qu'on est sur les Champe-Elysées», mais un pau soucieux : « Il y a encore du boulot. » Il faut resserrer l'espace entre les chars, sans parler du son et de l'éclairage totalement déficients à la

La locomotive de Gabin rentre se garer sux Tuileries. Les Nivernais du Bronx s'envoient des bras d'honneur et grognent contre leurs projecteurs en panne. Les Américains n'arrivent plus à s'arrêter de jouer. Des centaines d'hommes en uniformes de gendanne et de soldat attendent encore leur tour pour défiler sur les Champs-Elysées, mais eux ne sortent pas des cartons à dessins de Jean-Paul Goude. C'est l'armée qui vient répéter son opéra du 14 juillet. Il est 5 heures, Paris s'endort.

# Jean-Paul Goude, lutin planétaire

La fantaisie de Jean-Paul Goude se résume, dans la vie, à porter tous les jours le même pantalon confortable, à le ficeler par une ceinture et à porter se casquette de base-ball à l'envers lorsque la côte est rude à monter. L'effrayent personnage habite Paris, il roule er 205 et il a un enfant de neuf ans. I ne grimpe pas à l'Obélisque lorsque le son est épouvantable place de la Concorde. Il ne trépigne pas, il ne secoue rien. Il fait des folies avec sérieux. De la démesure avec rigueur. C'est son métier.

A quarante-huit heures du 14 juillet, le réalisateur, maître de ballet, chef d'orchestre, pionnier des images, artisan des idées neuves et créateur « tout simplement » de la Marseillaise, selon les qualificatifs de son dossier de presse, parle toujours d'une voix calme, même s'il torture une allumette. Et le spécialiste du show-bizz qui veille sur sa sécurité depuis quinze jours le trouve encore «équilibré». On aimerait savoir, bien sûr. Savoir pourquoi l'inventeur des petits lutins décomplexés de Kodak tient tant à dissimuler ses cheveux au fin fond de cette casquette sombre de countryclub ? Pourquoi il préfère les yeux noirs alors qu'il a les yeux clairs ? Et comment il se peut qu'un dossier de presse si exhaustif que le sien ne mentionne pas la date de sa naissance à Saint-Mandé, d'un père français et d'une mère améri-

Mais ce serait une longue histoire, et la répétition générale de l'opéra intitulé la Marseillaise sur les programmes et Bleu-Blanc-Goude sur le livre édité pour l'occasion (1) doit commencer dans quelques heures. Il n'y a peut-être pas, de toute façon, de mystère à per-cer : Jean-Paul Goude est l'homme de la vision instantanée, c'est tout. H a l'œil instantané. Căc-clac, il sur l'image, alors qu'une parade voit. Clic-clac, il a vu. Il faudra cou- « c'est une apparition et une dispa-

per les cheveux des danseurs ou leur faire « des petites queues de chevel, gominées-tirées ». Clic-clac, il s'en va photographier ail-leurs, en grimpant l'escalier du Jeu de paume, quatre à quatre.

#### < Apparition disparition >

Ce mercredi soir, Jean-Paul Goude est assis, pensif, dans son quartier général. Il revient d'un montage d'un clip qu'il a réa Chine et que seuls verront les adeotes du Bicentenaire télé, soit quelques 800 millions de spectateurs puisque la retransmission sera diffusée en direct ou en différé par cent onze chaînes. Le specta-cle, côté télévision, ne l'inquiète pas. Mais il se fait du souci pour la partie live que suivront, assis, sur les gradins de la Concorde, ceux qui croient encore être les privilégiés du Bicentenaire. *« J'aurais* bien voulu satisfaire tout le monde. Mais, ironiquement, les gens qui seront debout et dans une position inconfortable verront le meilleur spectacle, la vraie parade. »

Le créateur serait même un peu découragé. Et lui que l'on « déstabilise d'un rien », selon l'expression du producteur Charles Gassot, qui est capable de tout remettre en qu'un détail n'atteint pas la perfection, se demande s'il n'aurait pas dû obeir à son *e instinct* » polaroid plutôt que d'accepter la « figure imposée » de la Concorde : une cérémonie très premier degré, avec Jessye Norman en Walkyrie de la patrie, alors que sur les Champe-Elysées les Tambours marchent au pes décalé avec leurs drapeaux dans le dos et que les Britanniques se font arroser avec flegme par leurs propres pompiers. Un arrêt sur l'image, alors qu'une parade

de la culture. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre : à la fois une er i argant ou beure : à la lois une place. » Mais le ministère a tenu bon. Il fallait bien que le spectacle s'immobilise puisque la République rima à s'asseoir.

Une petite Marianne dorée sur le gris de sa chemise, un morceau de sparadrap sur la monture des lunettes, l'artiste traverse une crise de doute : l'avant-dernière répéti-tion a été « désastreuse ». La son « épouvantable ». Après cette catastrophe, il a pris une chambre dans un hôtel de la rue de Rivoli et il a voulu s'endormir. Une heure à peine. Il s'est réveillé « avec le peur de sa vie ». Cela fait deux nuits sans sommeil, et il n'a e plus vingt ans », on l'a compris. Les Russes sont impossibles. Le créateur est allé cinq fois à Moscou depuis jan-vier. Au demier moment, il a su l'autorisation de travailler avec le chorégraphe Boris Heffman, qu'il n'a pu rencontrer que cinq minutes. Mais il ne faut pas critiquer les Russes, « c'est trop facile ». « On n'a pas les mêmes valeurs, mais on e trouvé des points communs : la période constructive des années 20. »

#### Les « tribus »

Les deux cent soixente-dix Soviétiques justement, soldats, étudiants et danseurs, ne sont pas venus aujourd'hui chercher leurs costumes. N'en ayant pas, ils se sont mis au chômage. Les vête-ments, réalisés en URSS et revus avec diplomatie par Azzedine Alaia, sont pourtant prêts, et l'équipe y a travaillé toute la nuit. « Il ne faut pas les laisser faire. Ils font cela depuis janvier. C'est comme dans la pub, quand les gens disent : je n'ai pas reçu le télex, donc je ne bouge pas. Il faut leur apporter, clame Jean-Paul Goude. On aurait

on a voulu faire les choses dans les règles. Leur participation témoigne de l'ouverture des pays socialistes à la culture populaire occidentale. » ll a tout de même fallu prendre des Françaises parmi le groupe des danseuses du Lido, dont deux vraies artistes du cabaret, les Soviétiques n'ayant pas envoyé pour un intitulé aussi osé les topmodèles que réclamaient le publici-

Suggérer à l'artiste que tout n'est peut-être pas si dramatique l'entraîne vers un nouvel ablime. personnel, mais c'est aussi une tra-gédie. » Star de la pub, Jean-Paul Goude est effrayé lui-même par les proportions prises dans les médies par une fête des « tribus planéteires » que le dossier de presse présente sans fausse pudeur comme le défilé des images « les plus simples et les plus étranges > de « ce que sont les hommes sur la planète deux siècles après le boule-versement de 1789 ». Il à maîtrisé toute la communication de la Marse, mais à deux jours du ⟨ jarnais vu » les choses lui échap-pent : « La barre est placée de plus en plus haut. La chute peut être d'autant plus rude. >

Mais Goude rebondit vita, tout aux images constructivistes de boulons, de locomotives et de boxeurs qu'il a dans la tête. Clicclac, il repart et s'en va passer une dernière fois les troupes en revue sur les Champs-Elysé une jeep. Les couleurs sombres, sur le polaroid, ont déjà séché. « Je ne m'estime pes battu encore. » CORINE LESNES.

(1) Blew-Blanc-Goude: fac-similé du cahier de Jean-Paul Goude. Edité par Nathan-Image et produit par Téléma-Images.

# 1789 enfants pour une aubade au président

1/07 enfants venus de 44 pays
se sont rendus, le mercredi
12 juillet, à l'Elysée, pour chanter — devant les chefs d'Etat
invités par François Mitterrand
— Noir et blanc, une chance Noir et blanc, use chanson de Bernard Lavilliers qui jounit les chefs d'orchestre. Une idée de Jean-Louis Foulquier, le créateur des «Francofolies» de la Rochelle, festival des musiques francophones qui a lieu cette année pour la cinquième

# « Très peu protocolaires »

En sortant sur le perron de l'Elysée, après le dessert, les chefs d'Etat invités par François Mit-terrand ont découver les 1789 adolescents répartis dans la cour gravillonnée du Palais. Des hôtes bruyants, excités et volubiles. « Ils sont très peu protocolaires, commente Bernard Lavilliers en riant, c'est vivant! » Les plus consciencieux reprennent, à mixvoix, les paroles du refrain de Noir et blanc en consultant le texte photocopié qui leur a été distribué dans la matinée, les autres se bousculent en pouffant de rire à l'idée de chanter à l'Ely-

Arrivés en métro par rames spéciales à 21 heures, ils avaient passés l'après-midi à répéter au coup travaillé, admet un col-Lavilliers est arrivé en retard et il faisait très chaud. Mais, de toute façon, on connaît bien la chanson : ils nous avaient envoyé des cassettes pour que l'on puisse s'entrainer tout seuls chez nous. »

# Programme chargé

« Encore quelques instants de patience et de calme », supplie un haut-parleur au milieu du brouhaha. La troupe siffle et soupire d'impatience en attendant le président. Josué Ngadjadoum et Nii Mantey Mensah, eux, patientent dans leur coin. L'un vient du Tchad, l'autre du Ghana. Josué, dix-sept ans, a gagné le concours en écrivant une dissertation sur l'influence de la révolution française en Europe, et Nii Mantey a dessiné une balance en équilibre dont les plateaux portent l'un les pays pauvres, l'autre les pays riches. Depuis leur arrivée, le week-end dernier, le programme est chargé : ils courent de la 50 mètres, alors que je n'al

leurs voisins pour « mieux voir ». En hant des marches, François Mitterrand sourit en agitant la main. - Vous êtes prets ?. demande Bernard Lavilliers, qui a gardé ses bottes et sa boucle d'oreille argentée. On va dédier cette chanson aux invités du président, mais aussi à tous ceux aui gardent la conscience des droits de l'homme. » La musique démarre. Les enfants suivent, vaille que vaille, claquant des mains. Les paroles sont un peu approximatives, tous ne chantent pas toujours en rythme, mais Bernard Lavilliers, juché sur son estrade, rattrappe les dérapages en reprenant lui aussi le refrain. La cour est plongée dans une semi-pénombre. Les adolescents bongent en cadence sous les yeux des chefs d'Etat alignés en haut des marches du perrou.

#### «Impeccables et concentrés »

Dès la fin du morceau, François Mitterrand, qui n'a pas cessé de sourire, applandit avec enthousiasme ces chanteurs qui scandent « une : autre » en trépignant au parc des Expositions de la porte milieu de la cour de l'Elysée. de Versailles en compagnie de « Vous avez été formidables, pro-Bernard Lavilliers. « On n'a pas fessionnels, impeccables et entrés » lance Bernard La légien de Saint-Georges-sur-Loire. liers à ses troupes. Le président, qui est venu serrer des mains au premier rang, en veut, lui aussi, une autre. Mais rien n'a été prévu. Pourquoi ne pas bisser Noir et blanc? Le président s'installe sur l'estrade en compagnie de Bernard Lavilliers et Jean-Louis Foulquié et frappe des mains pendant que les jeunes chanteurs qui ont maintenant envahi les marches du perron entonnent à nou-

veau leur refrain. « Bravo » conclut Bernard Lavilliers pendant que le président regagne le palais sous les applaudissements. « Un discours ! » scandent les adolescents en frappant dans leurs mains Mais le président disparaît après un dernier au revoir et des remerciements. « Il est vraiment bien, conclut Claudia Yannarella airivée du Venezuela il y a quatre jours. Je n'avais appris que le refrain mais personne ne s'en est aperçu ». « On pourrait faire une boram maintenant - suggere lin Géode à la tour Eiffel et du Louvoisin. Mais les hauts-parleurgles
vre au château de Versailles. On
est gâtés, constate. Nii Mantey.
Ils nous accueillent très bien, et
ce soir on va voir Mitterrand à colores et de paquets de bonboils?

ANNE CHEMIN

# Dans cent deux pays

# 500 à 700 millions de téléspectateurs pourront suivre le spectacle

Ils seront 500 millions, pent-être même 700 millions, de par le monde, à pouvoir suivre, intégralement sur leur petit écran, la parade la plus folle jamais imaginée pour célébrer une révolution. 500 à 700 millions, répartis dans cent deux pays à découvrir - en direct pour la majo-tité d'entre eux, en léger différé motivé par le décalage horaire pour les autres — le spectacle imaginé par Jean-Paul Goude.

Rarement - jamais? - événement français aura connu semblable promotion. La liste des télévisions intéressées par l'événement n'a cessé mteressees par l'évenement n'a cesse de croître depuis qu'au Marché international des programmes de Cannes, au printemps dernier la Mission du Bicentenaire avait dévoilé les premiers secrets de la fête. Quarante-six d'entre elles, à ce jour, ont acheté les droits de retrans-mission du spectacle, les autres notamment les pays d'Afrique grâce à Canal France international – pouvant en disposer librement au titre de la diffusion culturelle.

Du Canada à l'Anstralie, et à la Nouvelle-Zélande, de la Suède à l'Afrique en passant par la Belgique, l'Italie, le Maroc et le Gabon, de la Corée à la Floride, au Mexique, au

Brésil, des téléspectateurs célébre-ront donc le Bicentenaire de la Révolution, démontrant, ainsi que le soulignent la Mission et le ministère de la culture, que la manifestation n'est décidément pas réservée à un petit nombre de privilégiés.

#### Des tarifs « adaptés »

Le coût total de cette produc-tion? 7,5 millions de francs. Une somme rondelette pour une coéra-tion filmée par Jean-Paul Jand qui mobilisera une quarantaine de caméras et une équipe de plus de deux cents professionnels. Mais une dépense largement converte par les recettes provenant des droits de retransmission. TF 1 et Antenne 2, qui retransmettent toutes deux le défilé en direct de 21 h 35 à minuit mêmes images avec un commen-taire différents — verseront chacune 3,25 millions de francs; FR 3, qui se contentera d'un résumé le lende-main, paiera, elle, 200 000 F. Quant aux chaînes étrangères, elles fourni-ront une recette de 8 millions de francs. Encore les contributions des quarante-six chaînes payantes

varieront-elles considérablement selon leur rayonnement, leur solvabi-lité, et... les lois du marché dans leur propre pays.

La plupart des contrats ont été négociés de façon bilatérale entre la Mission et la chaîne intéressée (à l'exception des pays d'Amérique latine où un distributeur a acheté puis revendu les droits). Les prix s'étalent donc de 100 000 à 200 000 delles me les droits s'étalent donc de 100 000 à 280 000 dollars pour les grands pays (600 000 F à 1,8 million de francs); de 15 000 à 50 000 dollars (96 000 F à 320 000 F) pour d'autres. Il y eut quelques duels (Canale Cinque de M. Bertusconi a raflé le spectacle à la télévision publique), et des exemples d'entente (BBC 1 passera le relais à BBC 2 qui laissera Channel 4 (qui consacre par ailleurs quatorze heures à l'événement) diffuser elle aussi la dernière demi-heure du spectacle. Les réseaux américains ont débarqué en bataillors, pour assurer la couverture du sommet, mais c'est une chaîne câblée (Arts mais c'est une chaîne câblée (Arts and Entertainment) qui, passionnée par ce Bicentenaire et reçue dans trente-huit millions de foyers, diffusera le speciacle dans son intégra-lité.

La contribution de la télévision des Philippines sera plus symbolique (33 000 F), visite de Cory Aquino oblige; celle de la RDA – qui conteste le principe du paiement – encore indéterminée; et celle de Gosteleradio, la télévision soviétique... rétrocédé à la troupe russe pour la dédommager de sa participation à la grande parade.

tion à la grande parade. Enfin quelques privilégiés — les chefs d'Etat et leurs délégations — auront droit à une couverture excepauront droit à une couverture enceptionnelle du défilé en télévision
haute définition européenne. L'opération — budget de 2 millions de
francs — est menée par le GIE International HD, constitué de par
Thomson, Philips et la SFP pour
démontrer les capacités de cette
nouvelle norme de télévision. Deux
cars de reportage, proches des
Champs-Elysées, seront reliés par
fibre optique à la pyramide du Louvre, où quatre téléviseurs à grand
écran distilleront les moindres
détails des cérémonies. Montées détails des cérémonies. Montées dans la nuit, les meilleures images seront présentées aux chefs d'Etat, le 15 juillet au soir, sous la pyra-mide... à l'heure de l'apéritif.

ANNICK COJEAN.

# AGENDA

# Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne

# THEATRE

● « L'Alsace sans-culottes », de David Lang, miss en scène de Gian Gianotti, musique de Pierre Vassiliu, décor de Jean Bauer. - Grande et petite histoire à travers les yeux d'une troupe ambulante qui circule en Alsaca en 1792 pour donner en représenttions sa vision d'un monde en plein bouleversement. Le 14 juillet, à Samebruck (RFA), place du Château ; le 15 juillet, à Sarraquerninesplace Centrale; le 23 juillet, à Stuttgart (RFA), place du Château; le 28, à Thann (68), place du Marché. Le spectacle tourners tout l'été en passant par *Oberbronn* (67), Woerth (67), Masevaux (68), Egui-sheim (68), Célestin (67) et bien d'autres villes avant d'être le 15 août à Strasbourg (67), place Kléber. Les

représentations sont à 20 h 30, le 29 juillet, à 22 h 30. Château de spectacle est gratuit. Renseigne-ments: 88-22-28-94.

# SPECTACLES

 « La mort de Danton ), de Georg Büchner. — Plus de deux conts comédiens, charistes et musiciens réunis autour de ce texte du dramaturge allemand. Du 14 au 23 juillet, à 21 h. Marché couvert, quartier des Tanneurs, 68000 Colmar. Tél : 89-24-99-33 (réservations dans les Caisses d'épargne ď Alsace),

# SON ET LUMIERE

• « Les soirées de Jean : d'Heurs ». — L'histoire de la famille Collesson, paysans du château, entre 1789 et 1792 ; trois cents figurants et acteurs participent au spectacle. Les 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 et

Jean d'Heurs, 55000 Lisle en-Rigault. Tél : 29-45-18-18.

 Windovera s. - Une production géante avec cinq cents screurs, trente chevaux, mille deux cents costumes. Quinze siècles d'histoire locale retraces et une large place aux heures de la Révolution. Une tribune de trois mille places. Jusqu'au 5 août, les vendredis et samedis, à 22 h. Château de Vendeuvre-sur-Barse, 10140.

 Minitel-informations. — 1 a Mission du Bicentenaire propose des informations sur minitel (taper 3615, puis B89) : six mille réalisations jet manifestations répertoriées dans

# **Paris**

# **EXPOSITIONS**

• « Les protestants à Paris sous la Révolution ». - Evénements et personnages ayant marqué l'histoire du protestantisme de 1787 à 1804, Pour répondre aux questions sur la situation et le rôle des réformés pendant la période révolutionnaire. « Les protestants à Paris pendant la Révolution », jusqu'au 15 septembre, tous les jours sauf le lundi, de 12 h à 20 h. Eglise réformée de Sainte-Marie, 17 rue Saint-Antoine, 75004 Paris. Tél. 43-79-

● < 1789, une année sans pareille ». - Etude sociale de Provins en 1789 d'après les cahiers de doléances. Du 14 juillet au 30 septembre, tous les jours de 15 h à 18 h. Grande aux dimes, ville hauta, 77160 Provins, 78l. 64-00-59-00.

# **ANIMATION**

e illumination de la façade du Palais-Bourbon. - Les colonnes de 'Assemblée nationale servant d'écran géant, des projections d'images éclarant sa façade, l'effet est suprenant. Passez le pont de la Concorde, du 8 au 16 juillet, du 29 juillet au 6 soût et du 19 au 27 soût, de 19 h à 24 h, chaque soir. COLLOGUE

• « Musique, Histoire, Démo-cratie ». - Un colloque différent des autres i Les intervenants ne pren-dront pas uniquement la parole mais aussi leurs instruments de musique... Forums, concerts et tables rondes musicales aur les thèmes historiques et les Droits de l'homme. Du 17 au 20 juillet, Musée des arts et tradi-tions populaires, centre d'ethnologie française, 6 route du Mahatma Ghandi, 75016 Paris. Tel. 40-67-

# **EXPOSITIONS**

e « Le cadre de vie dens les Vosques pendant la Révolu-tion ». — Cadre de vie, problèmes économiques, armes, pratique du culte, sont les sujets abordés par cette exposition. Du 15 juillet au 21 août, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi). Archives départementales, allée des Hêtres, « la Voivre », 88000 Epinal, Tel.: 29-31-98-00.

• « La Révolution dans l'Aube ». — Un tableau de la France et du département en 1789. Exposition organisée par les Archives départementales. Du 13 juillet au 30 octobre, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30. Archives départementales, 131, rue Etienne Pédron, 10000 Troyes. Tél : 25-80-00-45.



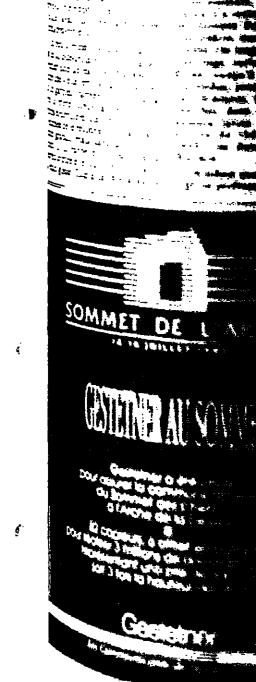

.. . . .

2 N. 145 .

Charles of the

5 . . .

- Harris 12.1

32. Car.

Z. . . 15 . . . .

The transport of

\$50.5m (1)

The same of the sa

Market Land

12.

and the second

---



# Culture

# FESTIVAL D'AVIGNON : « la Célestine » à la Cour d'honneur

# L'escalier des anges

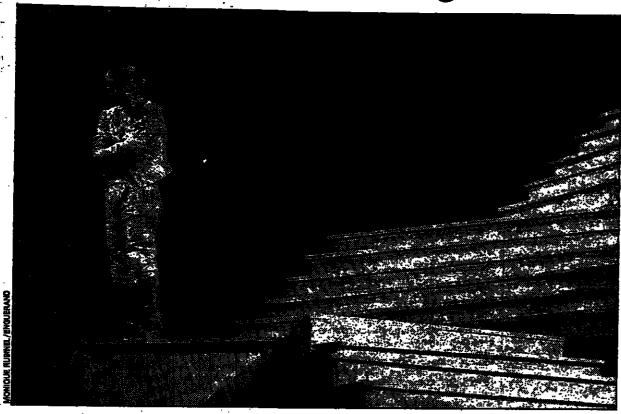

Le Festival d'Avignon a commencé avec l'une des plus belles pièces jamais écrites. Des milliers de gens

la verront, car c'est Jeanne Moreau qui joue la Célestine.

An bord d'un toit, une jeune femme se tient debout. Elle va se jetes. Elle n'a pas la force de retenir sa vie : son homme vient de se taer,

« Reçois ta fille bien aimée, lui dit-cile; prends en sauvegarde son corps qui va à tol. » Et elle saute.

Secondes d'égarement du père devant le corps disloqué : « O monde! monde! Divertissement d'hommes qui tournent en rond L. Pour qui ai-je construit des tours? Pour qui ai-je planté des arbres? »

Fernando de Rojas. Par ce tête-à preuve qu'ils avaient été écoutés. tête incroyable entre la fille et son père, entre Mélibée et Pleberio. Il lui a fallu qu'elle le fasse venir là, pour se tuer « en plein dans sa figure . C'est un châtiment, parce qu'il refusait cet amour de sa fille et d'un homme, Calixte. Mais c'est un acte de passion, aussi : Fernando de Rojas a voulu nous dire, avant notre départ, que l'élan de la fille pour le père avait été empêché, avait été tu. Qu'elle l'avait follement aimé sans amais pouvoir le lui dire.

- Ad.

 $\gamma_{\rm s} = 2.5 ^{+0.0}$ 

14, 5224

1.00

Un pen comme une contrepartie de ce suicide-déclaration, il y a au premier acte un moment d'abandon entre une vielle femme, la Célestine, et un garçon, Parmeno, dont elle a été la mère, sinon adoptive, du moins nourricière. La Célestine fait l'étonnée de le reconnaître, il a beaucoup grandi, mais sans doute elle ment. Il ini rappelle comme elle le serrait contre elle, dans le lit, quand

chose. Fernando de Rojas donne bien à sentir à quel point le partage se fait et ne se fait pas, tout easem-ble : souvent l'un des deux êtres refuse, fait, ne veut pas se souvenir, ou ne sait plus, ou ne sait même plus tendre le bras pour essayer de saisir quelque chose, au passage. Tout à l'heure, Parmeno, avec un voyou de sa farme, assassinera la Célestine. Pour d'autres raisons, bien sûr.

Le peuple espagnol a raison de nigner la Célestine comme un trésor de sa mémoire. C'est l'une des plus belles pièces qui aient été écrites. Elle n'est pas d'hier : la pre-mière édition est de 1499. Et ce n'était pas une pièce, exactement. Il semblé 'qu'un homme qui était magistrat, ou juriste, qui en tout cas avait une pratique vraie, longue, des crimes, des passions ou des pénuries, des carences qui suscitent les crimes, il semble que cet homme, un jour, ait eu envie d'écrire, pes tout à fait un hommage à tous ces damnés,

#### Le mystère des traductions

Ce n'était pas destiné à être joué sur des théâtres, devant de grands auditoires. Plus probablement ce devait être lu, par lui-même, Rojas, on un assistant, devant une réunion d'amis. Ce texte était un récit, avec par moment des dialogues vifs, de vrai théâtre, mais aussi, souvent, des tirades très longues, des monolognes très longs, surtout dus au fait que Rojas, lorsqu'il avance une vérité inattendue, prend soin de s'entourer de précédents, de citations qu'il va chercher dans la Bible, dans les auteurs latins (il n'y avait pas encore de théâtre espagnol, en 1499), ou dans Virgile, Sénèque,

De même que Fernando de Rojas,

rait de jurisprudence, d'un ensemble de décisions passées de juridictions, de même Fernando de Rojas auteur s'entoure de toute une « jurispru-dence littéraire », qui n'est jamais cuistre ni pesante, qui éclaire et enrichit l'originalité déjà sidérante des idées de premier jet. En fait, le scénario de la Célestine est simple : il y a deux amoureux et une entremetteuse, avec quelques person-nages autour, truands et prostituées.

Mais la manière de Rojas n'est pas simple: il n'est pas seulement un auteur, il est comme un juge, un avocat, un ami, un père, un fils, de chacun de ses personnages. Et il a, en même temps, une énergie spiri-tuelle de grand poète. Pas seulement des images, mais des regards neufs de l'espirit, sur la condition de vivre.

Ce qui a été présenté dans la cour du Palais des papes en ouverture du Festival d'Avignon est de toute

La traduction est de Florence Delay. Si ele était intégrale, la pièce durerait la muit entière, comme le Soulier de satin. Mais la jurisprudence littéraire de Rojas est beaucoup plus ardue, moins écoutable, tout de même, que Claudel. Vitez n'a pas ceé la «totale» de la Célestine. Florence Delay a gardé toutes les scènes, et, dans pratiquement toutes les répliques prolongées, elle a resserré, synthétisé. C'est très bien

La traduction elle-même est comme tontes les traductions : tantôt elle est plus proche du texte que les traductions antérieures, tantôt elle est plus éloignée (cela, c'est le mystère éternel des traductions, aucune n'est fidèle). Bien sûr, l'original espagnol est très ancien, très particulier aussi, et chaque traduc-tion de la Célestine donne le sentiment que « nous sommes dans un total malentendu de syntaxe », romme dissit Jean Giono su procès Dominici. Mais c'est à prendre ou à laisser, et sans hésiter il fant prendre : cette pièce est géniale.

#### Magnifique interprétation

de cet art, c'est Antoine Vitez des grands jours. Simplicité, clarté, calme, la plus grande dimension d'esprit et de poésie par les chemins les alme définates constants. les plus délicatement sensibles.

Vitez a fait imaginer per Yannis Kokkos un décor qui ne donne pas l'impression d'être trop étendu : c'est un fragment de maison, en bois, juste un escalier qui tourne un pen, avec quelques portes, quelques recoins. C'est très fort d'avoir fait ça, parce que l'escalier fait affleurer une infinité d'événements, délictuels ou pas, une infinité de moments de vie. C'est par l'escalier qu'arrive la sage-femme, et l'on voudrait que, pour elle, le ménage ait été fait dans la cage, et il y a des règlements municipaux ou autres qui fixent les mesures des volumes des escaliers afin que les cercueils puissent être his, et de l'un à l'antre c'est toute la vie qui va et vient, les pas

Kafles, Dostolevski, out des escaliers terribles. Celui de la Célestine, celui de Kokkos-Vitez, fait songer à l'hélice d'un fossile dans les découpures duquel les êtres apparaissent, disparaissent, par enchantement. Vitez a sinsi maîtrisé avec une élégance sonversine le montage brusqué de Rojas, qui fait valser les lieux Jusqu'an 22 juillet.

anssi vite qu'un film de Godard (je ne sais pas pourquoi je dis Godard).

Sous l'escalier gît une masse monstrucuse, vous diriez une pieu-vre géante, échouée, qui serait aussi un minotaure. En fait, comme il y a des entrées de métro, c'est là l'entrée des royaumes du noir, du mal, des arrières de la Célestine. An-dessus de l'escalier, des anges charmants, réceptionnistes très détendus, annoncent un ciel respirable. Donc décor de la Fable, image tout-univers. Irréel. Très beau.

Magnifique interprétation. Valé-rie Dréville, qui joue Mélibée, la jeune amoureuse d'un caractère violent, est lumineuse, énergique, elle irradie une «douleur d'or», si l'on peut dire, comme une guerrière du cœur. Jean-Yves Dubois, qui joue Parmeno, ce pseudo-fils de la Célestine, invente l'image mi-clownesque, mi-rêveuse, d'un gosse de l'Assistance, hors du monde, une fuite en

Jean-Luc Boutté apporte, lui, sa ténèbre dure et courtoise à la figure du père de Mélibée. Roger Mirmont a une force de présence, un accent de vivacité, une noirceur généreuse, dans le rôle d'un être pas vraiment défini, apparemment un serviteur, ou plutôt une ordomance, mais plutôt un aventurier. Excellents Christine Fersen, Elisabeth Catroux, Muriel Mayette, Olivier Craveiller (servantes prostituées, autre ordon-nance). Excellent aussi Lambert Wilson, Calixte, le jeune amoureux, dans un rôle pas tout d'une pièce, car Rojas a indiqué une passion, une franchise, une audace, mais aussi des touches de comique, et Lambert Wilson donne tout cela, vraiment

entations, d'avance. Elle ne se pa reprendre un pea le jeu qu'elle savoir : ils n'ont guère d'instruction et pas d'éducation.
d'Orson Welles, Faistaff, où elle interprétait le rôle d'une femme de taverne qui fait croire que Shakes-peare connaissait la Célestine de Rojas. Non, Jeanne Moreau invente par les luttes, elle n'a pas une voix

L'art de Jeanne Moreau, singu-lier, étonnant, c'est que toutes les usures, les souffrances, les avanies, et sans doute les abjections de la apparence très fine de fraîcheur, de détachement, presque d'insouciance. Il y a tout un monde d'oubli de feinte, dans cette absence élégante. La Célestine de Jeanne Moreau ne laisse paraître que par éclairs qu'elle entend tout ce qui se dit. C'est très intériorisé. C'est aussi comme une ébauche, tant c'est peu appuyé. Le seni défaut, peut-être, c'est qu'à force de jouer au plus fin sans y toucher, Jeanne Moreau ne « soutient » pas sa voix : de loin, pas mal de mots sont perdus. Mais le

# MICHEL COURNOT.

★ Cour d'honneur à 22 heures.

# **CINÉMA**

# Rétrospective Patrick Dewaere

# Un garçon pressé

Voilà donc revenu, au cinéma, le temps des reprises. Films mythiques, hommages, œuvres de répertoire : on joue sur les coups de cœur, les souvenirs, le charme du passé. Il faut faire mieux qu'à la télévision où reviennent, d'ailleurs, sempitemellement, les mêmes programmes.

Les films d'Hitchcock et de Capra vont reparaître sur nos écrans. Mais, tout compte fait, on préfère l'inattendu : Action Gitanes et Dix Bis (c'est Agathe Mélinand) ont organisé, avec le concours de Studio Magazine, une rétrospective de quatorze films avec Patrick Dewacre (1). Ce n'est pas vraiment du passé, même si Patrick Dewacre n'est plus là. C'est un peu de notre vie à tous, les spectateurs, un peu de l'histoire de notre société dans les années 70, et quelque chose d'impor-tant pour l'histoire du cinéma fran-

Le 16 juillet 1982, l'acteur Patrick Dewaere se suicide à son domicile parisien, en se tirant une balle dans la bouche. Né le 26 jan-vier 1947, il avait donc trente-cinq ans. Trois jours plus tard, il devait commencer le tournage d'Edith et Marcel sous la direction de Claude Lelouch. L'histoire d'amour d'Edith Piaf et du boxeur Marcel Cerdan. Il anrait été Cerdan. Les raisons de ce suicide, on ne les a pas sues, on n'avait pas à les connaître. Certains journaux avancèrent, discrètement, un «mal de vivre», en rapport avec la réalité du personnage de marginal que Patrick Dewarre joua souvent à l'écran. Pas si souvent que cela, d'ailleurs, mais un acteur célèbre comme l'était le petit Breton né Patrick Maurin (il avait pris, appartenant à une famille d'artistes, le nom d'une de ses grands-mères) devient forcément une personn publique. D'où les clichés. Ses films

Films d'auteur, films commer ciaux, parfois en alternance. Les avant, une solitude épouvantable, membres de la famille Maurin un ans, Patrick entre dans la troupe du Café de la Gare, dirigée par Romain Bouteille, et y renco Coluche et Miou-Miou. En 1972, Claude Faraldo fait jouer la bende dans Themroc. Mais la première grande image de Patrick Dewaere, c'est Pierrot, un loubard de banliene, dans les Valseuses de Bertrand Blier. Les «valseuses», entendez les testicules. Nous sommes en 1973, et c'est la première fois, dans le cinéma français, qu'on parle avec autant de naturel des attributs sexuels masculins. Après avoir chapardé une voiture avec son copain Jean-Claude (Gérard Depardien), Pierrot a été blessé d'un comp de revolver aux «valsenses». A trop voir la truculence du film, où Mioud'avoir vende la totalité de tous les sièges disponibles de toutes les représentations d'avoire. virilité (encore que celle de Deparlaisse pas le moins du monde écraser dieu, ici, s'affirme triomphante), et par un rôle écrabouillant. Elle aurait qui sont des romantiques sans le

#### Loubard romantique

Admettons que les Valseuses ait

donné à Patrick Dewacre un statut cifs du personnage. Elle u'est pas de loubard romantique. Ce qu'avait usée par les ans, elle n'est pas voûtée si bien compris Bertrand Blier et qui est à la base de tout, c'était l'inquié tude d'une société brusquement touchée par la crise économique. Cétait l'errance, le besoin d'aven-ture et la révolte instinctive des « graines de banlieue » qui n'avaient pas de bon terrain pour s'épanouis Il faut suivre cette trace-là dans la rétrospective, et c'est assez facile, car, à un ou deux films près (Adieu poulet, de Granier-Deferre, et le Juge Rayard dit le shérif, de Boisset), elle est organisée sur l'itinéraire d'un garçon pressé de mordre à pleines dents la pomme de la vie, de refuser les conformismes, de tout connaître : l'action, le risque, l'amitié. l'amour. Cabochard, râleur, obstiné, sentimental et bagarreur, Patrick Dewacre l'a été constamment, mais cela n'a pas fait de lui un mai de mots som persus. Mais le public n'en souffre pas, tant la pantomime de cetts Célestine est framante.

personnage monolithique. Une seule fois, et ce n'était pas loin derrière les Valseuses, il a joué au « macho » trop ouvertement pour qu'on n'ait pas senti, chez le moniteur de colonies de vacances qu'il était, une faille secrète, une puision refoulée : c'était dans l'étonnant premier film

de Ciaudo Miller, la Meilleure Façon de marcher (1975).

Lni, il a tonjours marché vite. Couru même, beaucoup bougé. Il ne tensit pas en place. Garçon pressé? Oni! Chez l'adulte arrivant à la trentaine, puis la dépassant, il est toujours resté des traces d'adolescence. S'il a retrouvé, deux fois, Ber-trand Blier (Préparez vos mou-choirs, 1977, et Beau-père, 1981) pour des rôles d'homme mai installé dans la vie, mais ceant la fantaisie d'une certaine bohème, s'il a été un chômeur s'évadant jusqu'à la folie dans le rêve du cinéma d'autrefois (F. comme Fairbanks de Maurice Dugowson), ce n'était pas par

Patrick Dewacre a collé directe ment au contemporain comme Gérard Depardieu. Mais celui-ci, loubard d'origine, s'est élevé à la force du poignet et par son talent jusqu'aux dimensions des monstres sacrés qu'auréole un mythe. Enfant de la balle, Patrick Dewaere a cours à travers son époque, dont il est, dans certains films, un reflet troublant. Qui mieux que Jean-Jacques Annand dans Coup de tête (1976), sur un scénario de Francis Veber, pouvait en faire un ouvrier d'usine, ootballeur insolent et agité, victime de faux-jeton. Au cinéma, ce sera sa plus grande victoire.

A la fin des années 70, le monde de Patrick Dewaere a pris des cou-leurs sombres, et Série noire, d'Alain Corneau (1979), est vraiment tout un programme. Un roman de Jim Thompson est transposé dans une banlieue parisieane zonarde, gluante, lugubre, suant la misère et la peur, et le « looser » américain du livre se transforme en représentant de commerce qui se cogne la tête comme un fou pour en faire jaillir des idées, veut échapper à sa condition, chaparde, est poussé au crime et pris dans une machine infernale. Survolté, frénétique comme jamais Patrick Dewaere creuse avec génie la tombe d'un romantisme désespéré au milien du merdier de l'existence. C'est un immense acteur de compo

# après le temps

Pour lui, délaissant son univers favori des cadres travaillés par la crise de la cinquantaine, Claude Santet plonge en milieu ouvrier, réalise Un mauvais fils (1980), où l'acteur, en ex-drogné cherchant à établir des relations affectives avec son père (Yves Robert), se heurte aux difficultés quotidiennes du pay-sage social de l'époque. Physiquement, Patrick Dewaere n'a guère changé. On dirait que le temps ne le marque pas, mais, au cinéma, il court toujours après le temps. Hono-rable universitaire habillé BCBG, le voilà qui suit dans une Espagne comme saisie de folie, une incom qui l'a abordé dans la rue: Plein Sud, de Luc Bérand (1981), est un de ces films méconnus où passe l'ange du bizarre, ce qu'on n'aime pas beaucoup en France. Après les coups de tôte, Patrick Dewaere en est aux coups de foudre : Plein Sud ; Beau-Père et Hôtel des Amériques, d'André Techiné (1981), où, dans Riarritz comme touchée par le réalisme poétique, il veut absolument se faire aimer de Catherine Deneuve. Nous en sommes au dernier retour en arrière. L'itinéraire est accompli. Allez voir Patrick Dewaere. Il a si bien représenté la sensibilité et la fragilité modernes des hommes qui ne peuvent composer avec une

# JACQUES SICLIER.

(1) Du 12 au 25 juillet, Grand Action, 5, rue des Beoles, 75005 Paris. Tél.: 43-29-44-40.

• Le Printemps de Bourges dépose son bilan. - La SARL Printemps de Bourges devait déposer son bilan jeudi 13 juillet au tribune de commerce de Bourges. Créée en 1977 pour défendre la chanson française, cette manifestation connaît en effet de graves difficultés financières. Depuis trois ans, les spectateurs sont moins nombreux et les recettes commerciales font défaut. Lors des dernières festivités, le Printemps de Bourges a perdu plus de 4 millions de francs et le montant du déficit global s'élève à plus de 8 millions de france. Selon la direction, le dépôt de bilan est « le seul moyen d'établir. les bases saines du futur Printemps de Bourges », dont le quatorzième édition se tiendra du 11 au 16 avril 1990, soit durant six jours au lieu



ನ್ನು ಈ ಪಿಸಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ ಕುನ್ನಿಂದ ಆರಂಭದ ಸಂಕರ್ಣದ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಸಂಕರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು <u>ಸಿಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</u> ನಿರ್ಮ

# Shakespeare contre Purcell?

On sort de The Fairy Queen tout ébloui par le spectacle et un peu frustré. On aimerait tellement entendre la musique de Purceil toute la soirée...

C'était une étonnante aventure, en 1682, que celle de la Fairy Queen (la Reine des fées), un immense spectacle de théâtre et grande musique, qui devait durer queique cinq cures et adjoignait à une méchante adaptation du Songe d'une nuil d'été, de Shakespeare (1), de sublimes ou malicieuses sce chantées ou dansées de Purcell, le plus souvent à la fin d'un acte.

Le Festival d'Aix-en-Provence a fait le beau pari de remonter l'œuvre dans son esprit originel, en lui donnant une longueur acceptable (trois heures et quart) et en reprenant aussi souvent que possible le texte même de Shakespeare (le Monde du 11 juillét).

Musicalement, William Christie et les Arts florissants renouvellent les miracles d'Atys, et l'on fond de bonheur en écoutant la grande cérémonie du Sommeil ou les airs divins de la Nuit du Mystère et du Secret. la déploration de la Nymphe, abandonnée comme Didon, ou, dans le défilé des saisons, l'entrée de l'Hiver, couvert d'un linceul, sur une bouleversante descente chromatique qui nous plonge dans une sorte d'abîme métaphysique.

moins charmants : maintes danses

nerveuses et gaies de tous styles, des airs plein de saveur, parfois fort iro-niques, comme celui du poète ivre, partie musicale en anglais (2). et le superbe final chinois, fort inat-tendu pour l'époque, images d'un paradis idéal, qui s'achève par une vaste chacone à la manière de Lully.

Tout cels est magnifiquement réalisé, avec une abondance de chanteurs et de choristes merveilleux qui défie l'énumération. Les décors de Deirdre Clancy sont un peu secs, surtout la forêt, bien peu enchantée, avec sa bouche de Léviathan et ses stèles géantes, tandis que les costumes sont le plus souvent somptueux, excepté ceux de l'anivers féerique, qui rejoignent les plates évocations du « Bois sacré » au siècle dernier.

#### Connexions ténues

Côté danse, on retrouve la même connivence de la compagnie Ris et danceries avec les Arts florissants que dans Atys, bien que le « naturisme » anglais, un peu raide, convienne moins bien à Francine Lancelet et Béatrice Massin que la grâce et l'élégance parfaite des seigneurs français.

Toutes ces merveilles ne peuvent dissimuler le grave déséquilibre qui règne entre la pièce de théâtre et la musique. Pour les spectateurs anglais ou anglophones, la poésie et le lyrisme shakespeariens sont une sique qui suffit à les combler. mais, pour les autres, ces intermina-bles tunnels en langue étrangère manquent souvent de charme. Il aurait peut-être mieux valu donner à Aix l'adaptation française du Songe

Pourtant la compagnie Peter Hall étincelle et bondit sous la direction d'Adrian Noble, avec la capriciense Titania de Gemma Jones, l'Oberon princier de Roger Allam, quatre amoureux de flammes et des artisans si comiques dans leur paradis que la traduction, ici, n'est pas

Mais, en dehors même de ce problème de langue, la pièce de Shakes-peare pèse d'un poids si écrasant que la musique de Purcell paraît vraiment minimisée, désarticulée par des interruptions trop longues. Mieux vaut laisser chacun de ces chefs-d'œuvre vivre librement sa vie, d'autant que leurs connexions littéraires sont assez ténues. Et, si l'on veut de la musique, qu'on fasse appel à un autre chef-d'œuvre, un véritable opéra sur le Songe d'une nuit d'été, celui de Benjamin Brit-

Mais il fallait que la démonstration fût faite avec cet éclat que lui a donné le Festival d'Aix-en-Provence. Le spectacle mérite d'être vu et, sur-

JACQUES LONCHAMPT. 20, 25, 28 juillet (21 h 15), sous patronage de Spic Trindel de Fechoz.

(1) Le libretiste, selon Roger Savage, avait coupé 950 vers, en avait modifié 400 et gardé intacts 750 seulement, ajoutant 200 vers de son cru.

(2) Le Festival remet à chaque spec-tateur le livret complet... en anglais, avec traduction des paroles chantées, ainsi qu'une petite lampe de poche (édi-tions Acte Sud).

# DANSE

« Meublé sommairement », de Dominique Bagouet

# **Bagouetissimo**

Pour la clôture du Festival Montpellier-Danse, Bagouet fait équipe avec Emmanuel Bove. Le double charme opère très fort.

Méficz-vous de Bagouet! C'est un redoutable chasseur de papillons. Vous le regardez batifoler au loin dans la prairie et, soudain, vous vous trouvez dans son

filet sans avoir compris comment. Prenez par exemple son Meublé sommairement qu'il vient de présen-ter en création mondiale au Festival Montpellier-Danse, dans la cour Jacques-Cœur. L'image de la prairie n'est peut-être pas fortuite : un immense rideau vert pâle occupe le fond de la scène, des paravents du même vert marquent les coulisses et six banquettes toujours du même vert sont disposées de part et d'autre du plateau. Cela démarre assez lenent. Les danseurs semblent faire leurs gammes, se mettre en jambes, en doigts, en bras.

L'un, puis un autre, font du jog-ging. Vous ne percevez pas de rap-

Dominique Bagouet professe des rve. Ti sv: scène au TNP, en 1984, Mes amis, aventure - tellement intense -, dit-il, qu'elle devait le conduire à récidi-ver. Il a choisi, cette fois, la nouvelle Aftalion, Alexandre, od Bove raconte avec ses mots pudiques, simples et lisses comme des galets, la vie ordinaire d'un homme ordinaire. Bientôt, Nelly Borgeaud pose son livre et dit le texte par cœur en déambulant autour des danseurs ou parmi cux. Elle aussi est simple et pudique, elle est juste, parfaite.

La danse n'illustre pas le texte. Elle l'accompagne, elle tisse avec lui des rapports désinvoltes mais très fins, très subtils. Parfois, l'un ou l'autre se tait, laissant l'espace et le temps à son partenaire. Assez tard, entre sur la pointe des pieds un troi-sième partenaire, la musique - Raymond Boni à la guitare et Geneviève

Louise, ses tentatives timides pour la ici en quatre duos successifs, merveilleux de poésie et de tendre drôlerie – Bagouet lui-même, en fanx maladroit faussement à l'aise, y est irrésistible. Les danseurs ont troqué les petites robes et pantalons à rayures bleues et noires du début pour des robes du soir orange et des complets ivoire. Complice habituel de Bagouet, Dominique Fabrègue a encore inventé de simples et délicieux costumes. Dans la troisième partie, celle qui nous parle de Nicolas, l'enfant d'Alexandre et de Louise, ce sont des shorts et T-shirts

Le mot «fin» n'apparaît ni dans le récit ni dans la danse ; les choses s'arrêtent comme ça, sur une phrase en l'air, un mouvement doux. Dommage, on était parti pour la nuit.

SYLVIE DE NUSSAC.

# **ARTS**

Richard Artschwager au Centre Pompidou

# Le monomane du formica

Entre pop et conceptuel, une œuvre ironique. Lourdement, très lourdement ironique.

La notoriété de Richard Artschwager, en Europe tout au moi est assez récente. Quoiqu'il soit né en 1923, cet artiste américain ne connaît la gloire que depuis le début des années 80. Consacré grand bomme, il bénéficie d'une rétrospec-tive itinérante organisée par le Whit-ney Museum, lequel, on le sait, s'est voué à la défense et à la promotion des seuls Américains. Elle fait halte au Centre Pompidou, où l'on avait déjà vu quelques pièces d'Artschwager il y a cinq ans. Le principe de ses travaux est simple et immuable : s'inspirant d'un mouble aussi banal que possible, une table rectangulaire, une chaise droite, un portilion de métro, un lutrin de temple réformé. Artschwager exécute une copie agrandie dudit objet.

Il change les pieds en pilastres énormes, il alourdit les lignes, il hypertrophie la géométrie de la chose, il pousse le haut-parleur ou le cadre pour tableau jusqu'an monucouleur bois, tantôt gris perle, tantôt rose, un formica hisant et frotté, d'une froideur parfaite. Qu'il n'y ait plus la moindre place pour l'élé-gance, que les angles soient ai aigus qu'ils en deviennent dangereux, que chaque objet semble écrasant et hostile, grotesque au moins, inquiétant au mieux, telles sont les règles de

Appliquées à la peinture, elles ont incité Artschwager à reproduire des vues d'intérieurs bourgeois ou de grands magasius, en noir et blanc, sur un fond granuleux de matière plastique platreuse. Le relief nuit à la perception de l'image, qui est ellemême d'une triste pauvreté, pau-vreté délibérée. Artschwager obtient de la sorte quelque chose comme de mauvais clichés de journaux, confus et brouillés, et se montre en la circonstance disciple appliqué du Lich-tenstein du début des années 60.

L'idée du grossissement monstrueux des objets n'est pas davan-tage sa propriété, Oldenburg et Wesselmann en ayant tiré parti à leurs manières. Comme eux, Artschwager relève du pop art et met en pratique une critique de la consom-mation étendue à tous les accesmental. Mais un monumental néces-sairement dérisoire : plans et sur-faces sont revêtus de formica, tantôt soires de la vie ordinaire. Comme

eux et comme Andy Warhol, il a été fasciné par la standardisation et l'uniformité modernes. Il lui est apparu que l'Amérique n'était plus qu'un immense drugstore, ou une cuisine stérilisée. Fort bien. On ne saurait mettre en dout le bienfondé d'une conviction si largement répandue qu'elle a pris force de lieu

Mais il manque à Artschwager ce qui fait le charme de Wesselmann et de Lichtenstein : la légèreté, le sens de l'ellipse et de l'allusion - autant dire l'essentiel. Il hui manque absolument le baroque et l'élégance incomparables que Warhoi mettait en œuvre dans la moindre de ses séri-

Sa pesanteur est lassante, son ironie trop appuyée et insistante pour ne pas fatiguer. Cohérence? Sans doute, mais la cohérence emuie quand elle tourne à la monomanie. Du formica Encore du formica. Une fois la première surprise passée - et elle passe vite, - il ne reste plus qu'à vérifier qu'Artschwager ne se renouvelle jamais. C'est un plaisir un peu mince.

PHILIPPE DAGEN. Galeries contemporaines, Centre Georges-Pompidon, jusqu'su 17 septem-

# Communication

# Un entretien avec Mme Catherine Tasca

« Le gouvernement ne saurait être accusé d'étrangler les chaînes privées »

Après avoir fait adopter par le Parlement la loi sur la présidence commune à Antenne 2 et FR 3, le gouvernement poursuit par touches suc-cessives su réforme de l'audiovisuel. Deux décrets réglementant la programmation des chaînes aux heures de grande éconte et les rapports entre pro-ducteurs et diffuseurs sont sommis pour avis au

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Ces textes modifient l'économie des télévisions et sont planer une meuace supplémentaire sur l'avenir de la Cinq et de M 6. Mime Catherine Tasca, minis-tre délégué à la communication, se défend, dans un entretien qu'elle nous a accordé, de vouloir asphyxier les chaînes privées.

« Qu'attendez-vous du futur pré-sident commun à Antenne 2 et FR 3 ?

- Le gouvernement a beaucoup travaillé sur ce projet. Il attend de la présidence commune une unité de stratégie essentielle au redressement des chaînes publiques. Et il attend des équipes que ce président mettra en place qu'elles relèvent le défi lancé aux entreprises du secteur public par la concurrence du privé.

public par la concurrence du privé.

> L'audiovisuel public doit saisir
anjourd'hui la chance que lui offre
le rapport d'orientation étaboré par
le gouvernement: celle de pouvoir
se projets à cinq ou dix ans, de s'engager sur des objectifs et un calendrier
précis comme le font toutes les précis comme le font toutes les entreprises en développement, en assumant sa responsabilité spécifique sur le plan culturel. La notion nouvelle de contrat d'objectif constitue la vraie chance de rénovation du secteur public. C'est aussi un élément de clarification des rapports entre l'Etat et les chaînes publiques qui évitera, de part et d'autre, beaucoup de malentendus et de déceptions.

Il reste cependant des males-tendus ou au moins des ambiguités : que va devesir FR 3 ?

 Les deux orientations définies par le gouvernement sont claires. Le programme national de FR 3 doit être réellement complémentaire de celui d'Antenne 2 pour satisfaire le plus grand nombre d'attentes. Cela suppose une harmonisation en pro-fondeur du rôle des deux chaînes tonneur du rote des deux chaines dans une stratégie commune de conquête des publics. Dans le même temps, le réseau régional de la chaîne doit être valorisé. C'est une volonté très forte du gouvernement, qui se démarque ainsi de tous ceux qui ont souhaité se séparer des stations régionales.

 Que répondez-vous à ceux qui souhaitent que FR 3 s'allège de ses centres de production régionaux ? - Le gouvernement croit à l'uti-

port évident entre leur danse et le texte que lit la comédienne Nelly Borgeaud. Peu à peu, cette voix, ces mots, ces gestes vous ligotent sur votre siège plus strement que Gulliver par les Lilliputiens.

- Le gouvernement croit à l'utimaté d'un appareil public de production. FR 3, comme la SFP, joue un mentaire léger, émouvant sans y tounité, ces enflux de production et des emplois en assumant des fonctions que le privé partie, le texte raconte l'attirance. d'Alexandre pour une certaine tres régionaux sont un élément Louise, ses tentatives timides pour la essentiel de la politique de décentra-

» Mais, pour jouer pleinement ce rôle, ces unités doivent savoir s'insé-rer dans la concurrence. Sur ce plan, une intégration totale entre les foncsaire de clarifier la situation et de toujours viser la vérité des coûts.

«L'impatience des responsables de la SEPT» - Mécontente du satellité, la SEPT demande un réseau hertzien pour diffuser ses programmes culturels. Y êtes-vous invorable?

- Le gouvernement a toujours été clair sur cette question : dès l'origine - et ses dirigeants le savent bien, - la SEPT a été conçue pour oten, — la SEPTI a cue conque pour favoriser la réussite du satellite, contribuer au succès des nouvelles normes de télévision et promouvoir un projet culturel européen. On ne va pas renoncer à ce triple objectif à la première difficulté! Que diraient les industriels et les opérateurs

privés qui participent à l'aventure si leur partenaire public était le pre-mier à s'en désengager ?

» Je comprends l'impatience des responsables de la SEFT. Mais les difficultés de réception ne sont que temporaires. Qu'est-ce qu'un ou deux ans dans l'histoire d'une mutation industrielle et technologique? Souvenez-vous des débuts de la télévision. En revanche, il est clair que la SEPT doit temporairement fortifier sa collaboration avec FR 3 pour se faire connaître et trouver ce rap-port au public que le satellite ne lui

#### « Laisser le temps 2HX įois »

- La Cinq et M6 sout en situa-n économique difficile, et le gou-nement s'apprête à leur imposer, r décret, de nouvelles obligations. nlez-rous tuer ces deux chaînes

 Aucunement. Mais je sais surprise par votre soudaine mansuétude
pour ces deux chaînes. Le gouvernement n'est en rien responsable de
leurs graves difficultés. Celles-ci
sont bien antérieures à l'adoption de
ces nouvelles règles et ne sont même
par lifer à leure cohiere des charges. pas liées à leurs cahiers des charges actuels puisqu'elles ne les ont jamais respectés, à des degrés divers il est vrai. En réalité, Il faudrait que la Cinq et M6 définissent de vraies stratégies. Leurs grilles de pro-gramme sont restees mouvantes, hésitantes. De plus, le marché publi-citaire n'a jamais en la capacité de faire vivre tous ces diffuseurs. Et les difficultés continueront tant que ce problème ne sera pas résolu.

» Faire un amalgame entre les textes que nous préparons et la situation de ces deux chaînes serait tout à fait contraire à la vérité. Quel est notre objectif? Le gouverne-ment souhaite renforcer l'identité culturelle nationale et européenne des programmes aux heures de grande écoute. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas seulement le « prime time » des publicitaires, c'est-à-dire le petit créneau de 20 heures à 22 heures dans lequel les chaînes réalisent l'essentiel de leurs recettes, mais des tranches horaires plus larges, celles où le public le plus diversifié et le plus nombreux réclame un vrai choix de pro-

» C'est ainsi, par exemple, que les après-midi du mercredi et du weekaprès-midi du mercredi et du weekend nous apparaissent comme des
temps forts de l'écoute du public. Le
gouvernement a choisi une voie réaliste et ne peut être accusé de vouloir étrangier les chaînes privées :
diffuser une majorité d'œuvres françaises et européennes au cours de
ces heures (une soixantaine par
semaine) (1), est-ce vraiment une
contrainte macceptable qui ôterait
aux télévisions la souplesse nécessaire pour adapter leur programmation? Je ne le crois sincèrement
pas...

d'autres obliga objectif de promouvoir et de consoli-der la production audiovisuelle fran-

- Mais il y a dans ces décrets - Oui, et elles ont toutes pour der la production audiovisielle fran-caise et européenne. Si l'on veut développer une industrie de pro-grammes forte, il faut tout d'abord que plus d'argent s'y investisse. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable que toutes les chaînes consacrent à la production d'œuvres constituant un réel patrimoine éco-nomique et culturel 15% au moins de leur chiffre d'affaires. Si l'on veut par ailleurs sanvegarder une création vivace, diversifiée et pluraliste, il faut aussi renforcer la pro-duction indépendante en lui réser-vant une part substantielle des commandes des chaînes.

expositions

\*\*\*

... na/e**uste** 

. 6141

To the second second

Araghaigh Araghaigh Anns Anns

am 🍇 radi

The state of the same

1000

W alegania (

-

Fr kar Manga

\*\* Windse

1. 14. 新療護

AND MAKEN MAKE

1111

20400 1000 1000

Commission of the co 

Same West Co.

22 3 M - 18

---

....

14 3 . Tale 14

2 215 Cm

| Other Control of Table 2 (April 1982) | Part (2 (April 1982) | P

The second secon

ुर्वेता ज्ञास्त्र । विकास क्षेत्र का अस्त्र का क्षा

12 hr der 8 . 4 .

SIGILA Disease done

STATE OF STA

AND SEE IN SO SOUTH

INSEN VISITES

The state of the s

Alternative Commence

100 mm

200

Sec. 25. 15. 4

ALC: NO.

٠.:,:

T. T.M

» Il faut enfin favoriser la commercialisation des programmes en empêchant les télévisions de geler sur une trop longue période leurs droits d'exploitation. Ce sont des idées simples et valables pour tous les diffuseurs, privés comme publics. Elles sont à la croisée des préoccupations des diffuseurs et de se fait ne satisfeproducteurs et, de ce fait, ne satisfe-ront pleinement ni les uns ni les autres. Les chaînes scuhaitent gar-der la maîtrise des programmes qu'elles financent et contrôler la pro-duction. Mais cette tentation menace un pluralisme créatif auquel le gouvernement est extrêmement attaché. Je sais que les producteurs indépendants souhainent, à l'inverse, des règles plus protectrices. Mais regardez au-delà de nos frontières: les garanties de commande que ces dispositifs leur apporteront sont unidispositis lear apporterent sont un-ques au monde. J'ajoute que la concertation sur ces questions n'est pas achevée : les deux parties pour-ront faire valoir lears arguments devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci rendra un avis public sur le projet du gouverne-ment, qui prendra en compte cet avis. Le débat n'était pas aussi trans-posent au termes de la CNCI. parent au temps de la CNCL

> Sur un plan plus général il me semble naturel que de tels dossiers suscitent des craintes et de vives oppositions, car il s'agit à chaque fois de concilier la logique économi-que et des objectifs culturels, ce qui n'est pas simple. Cela explique les fortes contradictions d'interet, voire les fluctuations des positions exprimées par toutes les professions

Concurred.

Pour compenser ces nonvelles contraintes, n'est-il pas temps d'assouplit, comme le supplrent certains parlementaires socialistes, la limitation des interruptions publicationes à une seule comparé deux les

- Le dossier n'est pas ouvert. On ne peut pas revenir tous les six mois sur une décision législative. Il faut laisser du temps aux lois.

sonbaitable d'unifier le temps maximal de publicité autorisé pour toutes les chaînes privées au niveau de

les chaînes privées au niveau de douze minutes par heure. Cela ne relève pas de la loi. Il appartiendrait au CSA d'en décider.

— Que pensez-vous de la décision du CSA qui repousse la programmation des films interdits au moins de treize aus au-delà de 22 h 30 ?

- Je ne me place pas sur le seul terrain de la morale. Je constate qu'une grande partie des téléspectateurs sont sensibles à ce problème. Cela justifie que le CSA entreprenne une action. Pour moi, la yraie éponse réside dans l'amélioration des programmes et dans la qualité de la production. »

Propos recueilfis par JEAN-FRANÇOIS LACAN

(1) NDLR. — De 12 heures à 23 heures les mercredi, samedi et dimanche; de 12 à 14 heures et de 18 à 23 heures, les autres jours.

La dixième université d'été de Carcans-Maubuisson

# L'Europe audiovisuelle se retrouve le 28 août en Gironde

la communication donne rendez-vous chaque amée dans un petit vil-lage de Gironde aux professionnels. Durant une décennie à Carcans-Manbuisson, on a ainsi disséqué suc-cessivement, à l'ombre des pins et à quelques mètres de l'Océan, l'irrup-tion des radios libres, les convulsions du paysage andiovisuel, les muta-tions de la presse écrite, la naissance des multiples services de télécommu-nications. Ce forum foisonnant et détendu est peu à peu devenu un car-refour obligatoire pour tous les grands décideurs du secteur comme pour les responsables politiques.

L'édition 89 ne faillira pas à la tra-dition. Le premier ministre, M. Michel Rocard, inaugurera l'uni M. Michel Rocard, maugurera l'université le 28 août. Il sera suivi tout au long de la semaine par d'autres membres du gouvernement : Cathorine Tasca, Jack Lang, Panl Quilès, Roland Dumas, Lionel Jospin, Robert Chapuis, Roger Bambuck et Michèle André. Ils retrouveront à Carnese Moubiers les paragraphes Carcans-Manbuisson les principaux responsables de l'audiovisuel public et privé, producteurs et créateurs dans une série d'ateliers et de débats. Mais cette dixième université

d'été s'ouvre aussi sur l'Europe. Une

Depuis 1979, l'université d'été de forte délégation venue de l'Espagne, versité d'été devrait préfigurer les toute proche, participera aux traous chaque année dans un petit vilage de Gironde aux professionnels, beiges, allemands, norvégièms, yougoslaves sans oublier les dans le cadre d'Euréta. toute proche, participera aux tra-vaux ainsi que des professionnels bri-tamiques, beiges, allemands, norvé-giens, yougoslaves sans oublier les Québécois, associés aux Européens dans le programme TV 5. Présence des hommes mais quest des incordes hommes mais aussi des images puisque France Télécom et Télédif-fusion de France assurent la récep-tion par satellite à Carcans de l'ensemble des chaînes européennes. Si on y ajoute les démonstrations de télévision en haute définition, l'uni-

> • Une précision de M. Bayas-tro, PDG de « Nice-Matin ». — À la suite de l'article « Las publicieres régionaux face à l'appérit idés groupes » (le Monde du 12 juillet): M. Michel Bavastro, PDG de Michel Marin pour à marine de l'affait de la little de la little de l'appérit de la little de la little de la little de la little de l'appérit de la little de Matin, nous a indiqué qu'il désphait 27,68 % de son journal (et non 20 % comme nous l'indiquions). « Le capital de Nice-Matin est largement détenu par seulement trois groupes familiaux », précise M. Bavastro, en ajoutant que se succession, e fort

Chacune des cinq soirées sera consacrée à la projection d'un film européen (Allemagne, France, Its-lie, Grande-Bretagne, Hongrie) dans la cadre de rencontres sur le jeune cinéma d'auteur.

★ Université d'été de la communica-tion organisée par le CREPAC d'Aqui-taine (tél.: 56-29-04-09).

de répondre à nos questions concernant la structure du capital de Nice-Matin. C'est sur la base de phaieurs sources extérieures su journal que nous avions donc évoqué ce pourcentage.]

 M. Etienne Mougeotte vice-président de TF1. — Conservant ses fonctions de directeur général de l'antenne de TF1, M. Etienne Mougeotte vient d'être nominé vice-président de la chaîne. Il devient également président de TF.1 Film production, société filiale. M.: Cyrille du Peloux, secrétaire général de TF 1 [M. Gérard Bavastre, directeur depuis avril 1987, est promu directeur général du quotidien et fils de M. Michel Bavastre, n'a pas jugé atile gestion et du développement.



# **Spectacles**

# expositions

# Centre Georges Pompidou

T.L.j. of mar. de 12 k à 22 k, sam, dim. el jours fáriés de 10 k à 22 k

BONS BARSERS D'ARTESTES. Ato- '12 F. Jusqu'un 31 décembre. lier des enfants, Jusqu'an 26 soût. CULTURE DE L'OBJET. Galerie du Musées

Cci. Entrée : 15 F (gratuit pour les moins-de 13 ans). Jusqu'en 28 août. DE MATISSE A AUJOURD'HUL 3 et 4 étages. Entrée : 22 F. Jusqu'an 31 décem-

DESSINS DE MATISSE. Salle d'art raphique. Jusqu'au 27 août. MAGRICIENS DE LA TERRE. Grande

galerie; '5 stage. Entrée : 32 F, 50 F (billet couplé Grande Halle et Centre Georges Pompadou). Jusqu'an 14 soût. PAUL DE NOOHER Galorie de forum. Jastru'an 3 septembre

OBSERVATORE BANLIEUES Nº 6. Galerie tie in B.P.I. Jusqu'au 3 septembro. CARL FREDRIK REUTRESWARD. danie d'art moderne. Jusqu'au 11 septem-

#### Musée d'Orsay

....

\* \* \* \* \*.

1.0

r.

THE SHOPPING

A 40 62.4

The state of the s

The same of the same of

NO NORTH

11.00

2 th 2 th 1 gestiller.

· 图象 特别 (1977)

Qual Antitole-France (40-49-48-14). T.Lj. af hin. de 9 k à 21 k 15, sam., dim. de 9 k à 17 k 30.

1889, LA TOUR EIFFEL ET L'EX-POSITION UNIVERSELLE Botrée : 30 F. Jusqu'an 15 août.

CHARLES BAUDELAIRE - ACQUI-SITIONS RÉCENTES DE L'ETAT. Éxposition donnier. Entrée : 23 F (billet d'accès su musée). Jusqu'su 3 soptembre. CHARLES LAMBIRE : PEINTURES PELIGIEUSES. Exposi

trée : 23 F (billet d'accès au musée). Juscie zie I octobre. OR ET COULEUR : LE CADRE DANS LA SECONDE MOTTE DU XIXº SIÈCLE Expanties domier. Entrée : 23 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 24 sep-

LES PETITES FILLES MODERNES. Expedition doubler. Entrée : 23 F (billet d'accès un musée). Jusqu'eu 24 septembre. EMILE 201A - PHOTOGRAPHIES DE SA FILLE DENISE (1897 - 1902). ittles dessier. Entrée : 23 P (billet d'accès su muséo). Jusqu'az 17 septe

# Palais du Louvre

Entrée par la pyramide (40-20-51-51). T.L.f. of mar. de 12 à à 22 h. Exposition Jermés du 30 juit au 19 juillet. Le miside sera fermé du 13 au 15 juilles.

LES DONATEURS DU LOUVRE. Hall Napoléon - niveau accuell. Entrée : 25 F (ticket d'entrée au Musée). Jusqu'au

L'INSPIRATION DU POÈTE PEVEion de Flore. Entrée : 25 F (billet d'acoès au muséo). Juoqu'un 28 août. MICHEL-ANGE DESSINATEUR.

Galerio-Mollion. Entrée : 25 F + 7 F (majoration du droit d'entrée au musée). Jusqu'an 31 juillet.

UN COLLECTIONNEUR PENDANT LA RÉVOLUTION. Jest-Losis Sectoris (1752 - 1813). Pavison de Flore (2 étage). Entrée : 25 P (ticket d'entrée du non ment droit à l'exposition). Jusqu'an

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

11. en. du Président-Wilson (47-23-61-27). T.L.j. sf lun. de 10 h à 17 h 40, mer. jusqu'à 20 h 30. JEAN FAUTRIER. Expedition ritres-

pective. Entrée : 15 F. Jusqu'au 24 septem-

HISTOIRES DE MUSÉE. Entrée : 15 F. Jusqu'az 15 octobre. NAM JUNE PAIR. La fie des que. Jusqu'en 30 octobre.

# **PARIS EN VISITES**

-23.54-4

# **VENDREDI 14 JUILLET**

wher hotels du faubourg Saint Germala », 10 heures, métro Solférino. « Du quartier de l'Odéon an convent deliers >, 14 henres, métro Mabilion.

- Du fanbourg Saint-Marcel à Saint-Médard », 18 heures, métro Giacière (Paris pittorosques et insolite). - Promenade révolutionnaire du fau-

bourg Saint-Antoine à la Bastille, sur les traces des insurgés de 1789 », 11 heures et 15 heures, métro Ledru-Rollin (P.-Y. Jasiet).

- Le faubourg Saint-Germain révolt tionmire », 11 h 30, devant le 70, rue de Vaugirard.

- Personnages illustres et folkes architectures du Père-Lachaise », 15 heures, étro Gambetta, sortie avenue du Pêre-Lachaise (Arts et Caeters).

« Promonde révolutionnaire du faubourg Saint-Antoine à la Bastille, sur les traces des insurgés de 1789 », 14 h 30 et 17 houres, métro Ledru-Rollin

- Ruolles et jardins du vieux Belleville -, 14 h 30, métro Télégraphe, sor-- tie (Résurrection du passé).

« Mitaliteartre, quartier d'artistes : du bâtcau-Lavoir au Lapin agile ». 15 houres; môtro Abbesses (C. Merle). « Hôtels et jardins du Marais». 14 heures, 15 h 30 et 17 h 30, métro

Samt-Paul (C.-A. Messer).

Grand Palais

Place Georges-Pompidou (42-77-12-33), Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-

EICHARD ARTSCHWAGER. Gale-ries contemporaines, rez-de-chaussée. de 1984 à 1944. Galeries nationales. T.l.j. mar. et mer. de 12 h à 19 h. Entrée :

1789 - 1815 L'ÉTOFFE DES HÉROS. Costumes et textiles français de la Révolu-tion à l'Enspire. Musée des Arts de la mode, pavillon de Marneni, 109, rue de Ri-voll (42-60-32-14). T.I.J. af hun. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entele :

1789 : LE PATRIMOENE LIBÉRÉ. Mbliothèque Nationale, galerie Manaert, 58, rue de Richelleu (47-03-81-26). T.i.j. de 12 h à 18 h. Emrée : 20 F. Jusqu'au 10

ANTILLES 29. Musée de la Marine. lais de Chaillot, place du Trocadéro (45-53-31-70). T.Lj. sf mar. de 10 h à 18 h. En-trés: 20 F. Jusqu'au 15 septembre. WART NAIF ITALIEN. Musée d'art

null Max Fourny, Halle Saint-Pierre, mu-sée en Herbe, 2, rue Rossard (42-58-74-12). T.Li. de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F.

BOGRATCHEW - POUGNY. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle (45-48-67-27). T.l.j. sf han. et jours fériée de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au 1 octobre. MARGARET BOURKE-WHITE, R6-

trespective. Centre national de la photogra-phie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-56). T.i.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 k. Entrée : 25 F (entrée du masée). Jusqu'an 4 septembre.

CHEZ LES ESKIMO. Muséo de l'Homme, palais de Chaillot, place du Tro-cadéro (45-53-70-60). T.l.j. of mer. et jours fériés de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 25 F stat drait à le visite du musée). Jusqu'au 15 septe

CHRONIQUES SECILIENNES. Photographies de Letizia Buttaglia et France Zecchia. Centre mational de la photogra-phic, Paluis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson. (47-23-36-53). T.1.; sf. mar. de 9 h 45 à 17 h. Betrée : 25 F (entrée du mange'an 4 septemb

COLLECTION - PASSION - DA-TION : L'ALGÉRIE DE PHILIPPE ZOUMMEROFF. Musée de la Poste, 34, bd de Vaughard (43-20-15-30). T.Lj. af dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Jusqu'an

CRAFT TODAY USA. Objets con perains made in USA. Musée des Arts dé-constifs, galerie des jouess, 107, rue de Ri-voii (42-60-32-14). T.I.j. af hai. et mar, de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Fermenelle les 14 et 15 juillet. Eztree: 20 F. Jusqu'au 27 août.

DE LA RIVIERA A LA COTE D'AZUR. Palais de Tokyo, 13, av. da Président-Wilson (47-23-36-53). T.l.j. of mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée ; 25 F (comprenant l'easemble des expositions).

DEMACHY, PUYO ET LES AU-TRES... LE PICTORIALISME DANS LES COLLECTIONS. De la Société fra cales de ministranhie. Cestro national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.l.j. af mar. de 9 h 45 à 17 h. Batrée : 25 F (entrée

da musée). Jusqu'au 4 septembre. DESSENS D'INGRES DU MUSÉE DE MONTAUBAN. Pavillon des Arts, 101, rue Rambutoss (42-33-82-50). T.Lj. af hun. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30.

Entrée: 25 F. Jusqu'an 3 septembre.
ROLAND DORÉ, SCULPTEUR ERETON DU XVIP SIÈCIE. Musée national des Momments français, palais de Chaillet, place de Trocadéro (47-27-35-74). T.l.j. sf mar. de 9 h à 18 h. Entrée : 15 F. Juscu'an 18 septembre.

SYLVAIN DUBUISSON, Masée des oratifs, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14). Tilj. af hm. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Fermeture excepdie les 14 et 15 juillet. Entrée : 20 F.

Jusqu'an 31 juillet. EXTENSION DE LA GALERIE CONTEMPORAINE 1945 - 1989, Musée des Arts décoratifs, nef, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14), T.I.J. af han, et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Formoture exceptionselle les 14 et 15 juillet. En-trée : 20 F. Jusqu'an 15 octobre.

TONE GRAND. Musée Rodin, bôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.Lj. af lua, de 10 h à 17 h 45. Estrée : 18 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'au 17 sep-

GRUAU. Mode et publicité. Musée de la Mode et du Costume, Palais Galliera, 10, av. Pierre-1-de-Scrbie (47-20-85-23). of len. de 10 h à 17 h 40. Entrée : 25 F. Jusqu'an 24 sopt

HOMMAGE AU MAITRE UNG-NO IEE. Sécul 1904 - Paris 1969. Muséo Cornaschi, 7, av. Vélasquez (45-63-50-75). T.I., af inn. et les 14 juillet, 15 août, 1 et 11 novembre de 10 h à 17 h 40. Estrée : 15 F.

IMAGES DE LA RÉVOLUTION 1789 - 1989. Musés d'histoire cu hôtel des Invalides, cour d'honneur (45-55-

LE LARMOYEUR. Masée de la vie romantique - Mainon Renau-Scheffer, 16, rue Chaptel (48-74-95-38). T.Lj. ef hm. et jours féride de 10 h à 17 h 40. Jusqu'an 30 occo-

MAGICIENS DE LA TERRE. Grande Halle de la Villette, 211, av. Jean-Jaurès (42-40-27-28), T.L.j. af hm. et mar. de 12 h à 20 L Entrée : 32 F, 50 F (billet couplé Centre Georges Pumpidon et Grande Halle). Junqu'su 14 août.

MOINS TRENTE 1989. Que Mennale de la June photographie en France. Centre national de la photographia, Paixis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.J. af mar. de 9 h 45 à 17 h. Emrée : 25 F (emrée du mosée). Jusqu'an 4 septembre.

MONIMARTRE A L'ÉPOQUE RÉ-VOLUTIONNAIRE. Musée de Montmar-tre, 12, rue Cartot (46-06-61-11). T.I.; sf hun de 14 h à 18 h, dim de 11 h à 18 h. Entrée: 15 F. Jusqu'au 12.eout. . . .

MUCHA. La collection Ivan Lond. Musée de la publicité, 18, rue de Paradis (42-46-13-09). T.Lj. af mar. de 12 h à 18 h. Entrée : 18 F. Jusqu'an 17 juillet. LES MURS DE LA RÉVOLTE, 1789 -

1989 dans le monde. Muséo-galerie de la Seita, 12, rue Surconf (45-56-60-17). T.Lj. af dim. et jours fériés de 11 h à 18 h. Fermetere exceptionnelle le 14 soft. Du 15 juillet en 16 septembre.

MÉTAL, HOMMES ET DIEUX, Jardin des Plantes, galerie de minéralogie, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-36-54-26). This suff mar. do 10 h à 17 h, sam., dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 25 F renant l'ensemble des expositions). squ'an 30 janvier.

OGUISS. Musée Carnavalet, 23, rue de igné (42-72-21-13). T.Lj. sf lun. de 10 h à 17 h 40, jeudi jesqu'à 22 h. Entrée : 20 F. Jusqu'an 27 août.

LE PANTHÉON : DE L'ÉGLISE DE LA NATION AU TEMPLE DES GRANDS HOMMES. Caises nationals GRANDS HUMANUES. CHARGE DELEMENTS. des monuments historiques, hôtel de Sully, 62, rue Seint-Ansoine (42-74-22-22). T.i.j. de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F. Jusqu'au

PARCS ET PROMENADES DE

PARIS, Pavilion de l'Arsenal, galerie d'ac-tualité, 21, houlevard Morland (42-76-33-97). T.Lj. af hom. de 10 h 30 à 18 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Jusqu'eu 3 septembre. PRIX NIEPCE 1989. Centre setional de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.l.j. af

mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'en 4 septembre PRIX DE CRAVIDE LACOURIERE 1979 - 1988. Bibliothèque Nationale, retonde Colbert, 6, rue des Petits-Champs et 2, rue Vivienne (47-03-81-26). T.L.j. et dim. ot jours fériés de 12 h à 18 h 30. Jisequ'au

QUAND PARIS DANSAIT AVEC MARIANNE. Musée du Petit Paleis, sv. Winston-Churchill (42-65-12-73). T.l.j. af hus, et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 25 F. Jason'ss. 27 soût

OUAND RODIN EXPOSATE Mosés ia, bôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.Lj. af hnn. de 10 h à 17 h 45. Estrée : 18 F (prix d'entrée du nusée). Jusqu'an 17 sept

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LES HOPITAUX PARISIENS. MIN des hôpitaux, 47, quai de la Tournelle, T.Li. af hun et mar, de 10 h à 17 h. Jesqu'an

REVOLUTION FRANCAISE ET ARTS DU SPECTACLE 1789 -1989. Bi-bilothèque Nationale, galerie Colbert, 2, rue Vivienne - 6, rue des Petits-Champs (47-03-81-26). T.l.j. af dim. de 9 h à 18 h 30.Estrée libre. Jusqu'an 18 novem-

RÉVOLUTION FRANÇAISE SOUS LES TROPIQUES. Musée national des fricains et océaniens, 293, av. Dau mesnii (43-43-14-54). T.Lj. sf mar. do 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sam., d

de 10 h à 18 h. Entrés : 22 F. Jusqu'au 30 HENRI LE SIDANER. Missée Marran, 2, rue Louis-Bollly (42-24-07-02). Thi af hon. do 10 h à 17 h 30. Entrée :

25 F. Jusqu'an 16 jaillet. LES SIÈCLES D'OR DE LA MÉDE-CINE. Padeue XV - XVIIP. Muséum d'instaire unturelle, galerie de zoologie 36, rue Geoffroy-Suint-Hillsire (43-36-14-41). T.Lj. af mar. de 10 h à 17 h, sam, et dim. de 11 h à 18 h. Estrée : 25 F. Jusqu'au 18 dé-

SOUS LES PAVÉS. LA BASTILLE. Crisse nationale des monuments histori-ques, orangerie de l'hôtel de Sally - 62, rue Saint-Antoine (42-74-22-22). T.I.j. de 10 h à 18 h. Jusqu'au 1 octobre.

THÉATRE ET RELIGION EN ASIE. Costumes, manages, maximumstice, custree. Musée Kwok On, 41, rue des France-Bourgeois (42-72-99-42). T.1.j. sauf sam., dint. de 10 h à 17 h 30. Emrés : 10 F. Jusqu'an 31 déc

TRAFIC D'INFLUENCES. Me de laque et gelt exirime eriental XVIP-XVIIP siècles. Bibliothèque Nationale, ca-

# Jeudi 13 juillet

30-11). T1j. af han de 10 h 2 13 h et de binet des Médailles et Antiques, 58, rue de 14 h 2 17 h 30, dans de 14 h 2 17 h 30. En Richellen (47-03-83-30). T1j. de 13 h 2 trée : 16 F. Jusqu'au 31 août. 17 h. Estrée : 20 F. Jusqu'an 12 novembre.

TRENTE ARTISTES SOVIÉTIQUES A PARIS. Musée du Lazembourg, 19, rue de Vangirard (42-34-25-95). T.Lj. g'hm. de II h à 18 h, jest jumps à 22 h. Entrée ; 25 F. Entrée gratuite le 14 juillet. Jesqu'an 29 jellet.

> TURQUIE: MAINS DE FEMMES. MIsée de l'Homme, hell, paisis de Cheillot, place du Trocadéso (45-53-70-60). T.Lj. sf mar, et jours fériés de 9 h 43 à sf mar, et jours fériés de 9 h 45 à 17 h 15.Entrée libre. Jusqu'au 30 septem-

#### Centres culturels

1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ, BIbliothèque de l'Arsensi, 1, rue Sully (42-77-44-21). Tij, de 12 h à 18 h. Entrée :

20 F. Jusqu'an 10 septe: ALLIAGES ET ALLIANCES. Des N-Joux et des armes d'Oman. Institut du monde arabe, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.Lj. af hut. de 13 b à 20 h. En-

trée : 20 F. Jusqu'an 8 octobre. CROISEMENT DE SIGNES. Institut du monde arabe. 23. quai Saint-Remard (40-51-38-38). T.Lj. af lum. do 13 h à 20 h. mem'en 16 actr

EGYPTE - EGYPTE. Institut du monde arabe, salle d'actualité, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.Lj. af hm. de 13 h à 20 h. Entrée : 35 F. Du 16 juillet

**ESTAMPES ET RÉVOLUTION : 200** ANS APRÈS. Centro national des Arts plastiques, 11, rue Berryer (45-63-90-55). T.Lj. af mar. de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F.

Jusqu'au 27 2021. L'EVENTAIL A TOUS VENTS. DE XVI siècie à nos jours. Le Louvre des An-tiquaires, 2, place du Palais-Royal (42-97-27-00). T.Lj. sf lm., dim. et fêtes et du 14 list de 11 h à 19 h. Fermé le dimanche du 16 juillet au 4 septembre, En-trée : 20 F. Jusqu'an 22 juillet.

WILFREDO LAM. Maison de l'Amérilatine, 217, bd Saint-Germain (42-22que latine, 217, ou seum de 10 h à 22 h. 97-60). T.i.j. af sam. et dim. de 10 h à 22 h.

Jusqu'ez. 23 septemi LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET L'AMÉRIQUE LATINE. Chapelle de la Sorbonne, place de la Sorbonne. T.l.j. af lun. de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, dim. de 14 h à 19 h. Entrée : 16 F. Jusqu'au

SUPPORTS DE RÉVES. Fondation Dapper, 50, av. Victor-Hugo (45-00-01-50). T.lj. de 11 h à 19 h. Entrée : 15 F. Jusqu'an 16 septembre.

SYMBOLIQUE ET BOTANIQUE. La sons eaché des tablessex de fieurs au XVIP alècie. Trianon de Bagatelle, bois de Boulogne (40-67-97-00). T.Lj. de 11 h à 19 h. Estrée : SF (entrée du parc). Jusqu'au

LA TOUR EIFFEL - UN TOUR DE FORCE. La Tour Effet a 190 ans. Fondstion Mona Bismarck. 34, av. de New York (47-23-38-88). T.l.j. af dim. et le 14 juillet et 15 sout de 10 h à 19 h. Jusqu'au 3 sep-

LE VOYAGE EN ICALIE. Les mietegraphes français en Italie 1840 - 1928. Fondation Dosne-Thiers, 27, place Saint-Georges (48-78-14-33). T.Lj. af hm. de 11 h à 18 h 30. Entrée : 15 F. Jesqu'an 31.août. IAN WALLACE. Centre culturel ca dien, 5, rue de Construtine (45-51-35-73). T.I.j. sf hun. de 10 h à 19 h. Jusqu'au 15 sep-

# Galeries

VALERIO ADAMI. Galerie Lelong, 13-14, rsc de Téhéran (45-63-13-19). Jusqu'sz 25 jaillet.

JAMES BROWN, Se tures. Galerie Lelong, 13, rue de Téhéras (45-63-13-19). Junqu'au 25 juillet. LUC CHOQUET. Comptoir de la pho-

tographie, cour du Bel-Air, 56, rue du Faubourg-Saint-Antoine (43-44-11-36). squ'av 22 juillet. CLAVE. Galerie Patrice Trigano, 4 bis,

rec des Beaux-Arts (46-34-15-01). Jusqu'au 31 juillet. TOM DIXON. Galerie Yves Gaston, 12, rue Bonaparte (46-34-72-17). Jusqu'an 29 juillet.

JEAN DUBUFFET. Regards our la pensée d'un philosophe. Galerie Jeanne Bu-cher, 53, rue de Seine (43-26-22-32). squ'as 20 juillet. L'ECOLE DE ROUEN, Galerie Alain

Letailleur, 50, ree de Seine (46-33-25-17). Jusqu'an 29 iniller LES ETATS GÉNÉRAUX. Galerie Montenay, 31, rue Mazarine (43-54-85-30) Jusqu'au 29 millet.

EVENT FLUXUS ET ARTISTES DE HAPPENINGS: Galerie 1900-2000, 8, rue lonsparte (43-25-84-20). Jusqu'an 29 juil-LEE FRIEDLANDER, Galerie Zebris

kie, 37, rae Quincampoix (42-72-35-47). Jusqu'an 29 juillet. CHRISTIAN GALZIN. Galerie Michèie Chometts, 24, rue Beaubourg (42-78-05-62). Josqu'au 29 juillet. HAPPENINGS ET FLUXUS. Galerie

du Génie, 23, rue Keller (48-06-02-93). Jusqu'an 18 juillet. / Galerie de Poche, 3, rue Bonaparte (43-29-76-23). Jusqu'au 29 inillet. GOTTFRIED HONEGGER-CORNELIA HESSE. Pero et fille. Galerie Gilbert Brownstone et Cie, 9, rue Seins-Gillet (42-78-43-21), Joseps'un 29 juillet.

Albert Loob, 12, rue des Besux-Arts (46-33-06-87). Jusqu'an 18 juillet. PETER JOSEPH. Galerie Leago-Salomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71).

Jesqu'an 22 inillet. KANTOR. Plus loin, rien L Galerie de Franco, 50-52, rue de la Verrerie (42-74-38-00). Jusqu'an i septemb ANISH KAPOOR, WOLFGANG

LAIR, RICHARD LONG. Galerie Le

Gall-Peyroulet, 18, rue Keller (48-07-04-41). Jusqu'an 22 juillet. RAPERA. Tour Effel and C. Galerie Ariette Gimeray, 12, rue Mazarine (46-34-71-80), Jusqu'an 29 juillet.

DAVID MACH. Galerie Nikki Diana. urdt, 9, place des Vosges (42-78-21-00). Jusqu'an 31 soft.

MAITRES FRANÇAIS DES XIXº ET IX SIECLES. Galerie Schmit, 396, rue Saint-Honoré (42-60-36-36). Jusqu'au

MURO. Galerie Adrien Maeght, 42, rae du Bac (45-48-45-15). Jusqu'an 1 septem-NOUVELLE POLOGNE. Espace

temps, 27, rue Saine-Dominique (45-51-18-39). Jusqu'as 30 septembre, OBJET OBJECTIF. Galerie Daniel Templon, 30, rue Beaubourg (42-72-14-10), Jusqu'an 22 miller.

CLAUDIO PARMIGGIANI. Galerie Durand-Dessert, 43, rue de Montmorency (42-78-29-66). Jusqu'an 22 juillet. GIUSEPPE PENONE. Galerie

Durand-Demert, 3, rue des Haus (42-77-63-60). Jusqu'an 22 juillet. MICHEL POTAGE Galerie J. et J. Donguy, 57, rue de la Roquette (47-00-10-94). Jusqu'an 20 juillet.

DIETER ROTH. Galerie Clan on, 59, rue de Turenne (40-29-98-80).

NICOLAS SCHOFFER. Scalptures. Galerie Denise René, 196, bd Saint-Germain (42-22-77-57). Jusqu'an 23 sep-CINDY SHERMAN, Choyeman, el-toyem. Galeric Cronsel-Robelin, 40, rue Quincampoix (42-77-38-87). Jusqu'an

TAL COAT. Galerie Fanny Guillon Laffeille, 133, bd Haussmann (45-63-52-00). Jusqu'an 29 juillet. / Galerie Clivages, 46, rue de l'Université (42-96-69-57). Jusqu'an 22 juillet.

TATAFIORE. Galerie Isy Brachot, 35, rue Guénégand (43-54-22-40). ore'en 2! juillet.

JEAN TINGUELY, Des années soixente aux suries quetre-ringt. Galerio Beauhourg, 3, rue Pierre-en-Lard (48-04-

34-40). Jasqu'an 29 juillet. EDOUARD VUILLARD, 1868-1949 k chemin de la création. Galerio Bellier. 7. quai Voltaire (42-60-74-72). Juaqu'an 29 juillet

# Région parisienne

BEETIGNY-SUR-ORGE. Dodnes dohors. Propositions 7. Espace Jules Vernes, rue Henri-Donard (60-84-40-72). T.Lj. sauf fim., km. de 10 h à 19 h. Jasqa'su 29 juil-

FRESNES. L'Athun de famille imaginaire on la Machine à resconter le temps. Ecomusée, ferme de Cotrinville, 41, rue Maurico-Ténico (46-66-08-10). T.l.j. sf hm, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, mar. et dâm, do 14 h à 18 h. Jusqu'an 24 septem

JOUY-EN-JOSAS. Nos am dation Carrier, 3, rue de la Manufacture (39-56-46-46). T.Lj. af hun. de 11 h à 18 h.

Jusqu'az 5 novembre. NEUILLY-SUR-MARNE, Les Dessins de Martin Grunewaldt et les Machines Emile Raties L'Aracine, château Guérin, 39, av. du Général-de-Gaulle (43-08-82-35). Mardi et jeudi de 14 h à 18 h, sam., din. et jours fériés de 11 h à 18 h, Jusqu'an

30 juillet. PONTOISE. Cumille Pleastre. Gravares. Musée Pissarro de Pontoise, 4, rue Lemercier - 17, rue du Château (30-38-Cemercier - 17, rue on Camera (30-36-02-40). T.Li. af hm., mar. et jours fériés de 14 h à 18 h. Jasqu'su 30 octobre. Jacques Villen. Gravares. Musée Tavet-Delacour, 4, rue Lemercier (30-38-02-40). T.Lj. af mat. et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'an 30 octobre.

# cinéma

# Les séances spéciales

L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 22 h. L'ATALANTE (Fr.) : Ranciagh, 16- (42-

8<del>8 64 44</del>) 21 h 30. LE BASSER DE LA FEMME ARAL. MONTY PYTHON A BOLLYWOOD GNÉE (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11. (48-05-51-33) 20 h; Saint-Lembert,

15 (45-32-91-68) 21 h. LA BALLADE DES DALTON (Fr.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 15 h 30.

BARRY LYNDON (Brit., v.o.): Studio des Unsulines, 5º (43-26-19-09) 18 h 30. BERDY (A., v.o.) : Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 13 h 45.

Cinoches, & (46-33-10-82) 13 h 30. CLÉMENTINE TANGO (Fr.): Studio Galande, 5º (43-54-72-71) 18 h. LA COMPAGNIE DES LOUPS (Brit.,

CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.):

v.o.) : Grand Pavois, 15º (45-54-46-85) 22 h 30. Roflet Logos L 5º (43-54-42-34) 11 h 50. LE DERNIER EMPEREUR (Brit.-It., v.o.) : Grand Pavols, 15: (45-54-46-85)

LE DERNIER TANGO A PARIS (\*\*) (Fr.-It., v.o.) : Studio des Urselines, 5-(43-26-19-09) 14 h.

LES DIABLES (\*\*) (Brit., v.o.) : Acca-tone, 5 (46-33-86-86) 15 h 40. DON GROVANNI (Fr.-it., v.a.) : Donfert, 14 (43-21-41-01) 19 h.

E.T. L'EXTRATERRESTEE (A., v.f.):

Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 13 h 45. LA FLUTE A SEX SCHIROUMPES (Bel.): Saint-Lambert, 15º (45-32-91-68) 13 h 45.

FURYO (Jap., v.o.) : Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33) 17 h 40. HISTOERES DE FANTOMES CHINOES (Hong Kong, v.s.): Utopia Champol-lica, 5 (43-26-84-65) 22 h.

L'INNOCENT (Fr.-it., v.a.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 20 h 15. Jonathan Livingston Le Gor-LAND (A., v.o.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 18 h 45. LES JOYEUX PIRATES DE L'ILE AU

TRÉSOR (Jap., v.f.) : Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 17 h. MACADAM COWBOY (\*) (A., VA.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 13 h 45.

MAMMA BOMA (IL, v.o.) : Accetoes, 5-(46-33-86-86) 17 h 30. METROPOLIS (All, vo.) : Denfert, 14

(43-21-41-01) 17 h 30. MISHIMA (A.-Jap., v.o.) : Accatone, 5 (46-33-86-86) 13 h 30.

(Brit., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 15 h 15. MONTY PYTHON, LA VIE DE BRIAN (Brit., v.o.) ; 14 Juillet Pernant. 6- (43.

26-58-00) 14 h 25, 16 h 25, 18 h 25, 20 h 25, 22 h 25. MORT A VENESE (lt., v.o.): Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 15 h 45. NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A.,

v.o.): Le Triosuphe, 8 (45-62-45-76) OUT OF AFRICA (A., v.o.): Grand. Pavois, 15 (45-54-46-85) 17 h 45. PASSION (Fr.) : Saint-Lambert, 15 (45-

32-91-68) 21 h. LA POESON (Fr.) : Rancingh, 16 (42-88-64-44) 20 h.

TP YOU v.o.): Accatone, 5 (46-33-86-86) 21 h 40. PRINCESS BRIDE (A., v.o.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 18 h 45.

LES QUATRE CENTS COUPS (Fr.):

Les Trois Laxembourg, 6 (46-33-97-77) 12 L RAGING BULL (A., v.o.) : Accetone, 5-(46-33-86-86) 19 h 30.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (A., v.o.) : Studio des Unsulmes, 5º (43-26-19-09) 16 h 10. SOLEIL GREC (Brit., v.o.) : Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34) 12 h 05.

LE SUD (Arg.-Fr., v.o.): Utopis Cham-politon, 5 (43-26-84-65) 18 h. THE ROCKY HORROR, PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.) : Stratio Galande,

5 (43-54-72-71) 22 h 30, 0 h 20, TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLETL (Fr.-Bel.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-

91-68) 17 h LA TRAVIATA (It., v.o.): Grand Pavois, 15. (45-54-46-85) 16 h 45. 372 LE MATIN (\*) (Fr.): Club Gan-most (Publicis Matignon), 8 (43-59-

LES VOYAGES DE GULLIVER (A., v.L.) : Saint-Lambert, 15. (45-32-91-68) WITHNAIL AND I (Brit., v.o.): Cinoches, 6º (46-33-10-82) 15 h 55.

31-97) 19 h 45.



# MUSÉE BOURDELLE

16, rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10 h à 17 h 40 .Métro: Montparnasse-Bienvenue ....

#### JEANCLOS, LE TYMPAN DE SAINT-AYOUL A PROVINS. Galerie LE MONDE ET SES PUBLICATIONS Gérez vos abonnements sur minitel

ABONNEMENTS

24 heures sur 24 - 7 jours sur 7.

**36.15 LEMONDE** 

ABONNEZ-VOUS RÉABONNEZ-VOUS



REPRODUCTION INTERDITE

ETABLISSEMENT

SUPÉRIEUR (13-)

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

BTS, expérience T& HB: 43-37-42-47

DEMANDES

D'EMPLOIS

Jaune femme sérieuse chir-che à garder bébé, ou enfant non acciaries ou enfant à prendre à l'école également, faire des houres de mérage

BORD DE MER
FORT-MANON (90)
Acola direct plage sable fin.
LUX. DUPLEX, PLEN CSE.,
GDE TERR., CHEM., dole
living. 2 cirbres, mezenine.
cule. smifricaine, bos, vest.
70 m², garaga, stand., aménagé par décorateur.
850.000 F. Décoré et meublé; sinon prix discutable.
Propriétaire le dimensiles :
(1) 43-46-88-63 au
Lecour, 87, bd Ponis-

A VENDRE

Duples, Près du boie et lac, Quartier de Consti

appartements

achats

Recherche 2 à 4 p., PARIS prif. 5-, 8-, 7-, 14-, 15-, 4-, 9-, 12-, sv. ou sens trav., PAS CPT clest notatie (1) 48-73-48-07, même soir.

locations

meublees

demandes

Paris

contre :

— cours d'anglais ou baby-sitting,

poensent (nax.)
 1 200 F/mole),
 6 charge avec étudient français souheltant logement en Californie.
 48-55-91-92, bar., p. 4371,
 39-70-76-93, dom.

maisons

individuelles

Maleon de pays dens la Mor-bihan, à 5 km de Ploermel, arv. 50 km de Rennes et de Vennes, 880 m² de terrain, Rez-de-chaussée: grande selle à manger èvec chem, cuis., cab, de toilette - déberges, w.-c.

Étage: 4 chbres, grande salle de bains, w.-c.,

Prix : 450 000 F.

bureaux

VOTRE SEGE SOCIAL

**BOMICILIATIONS** 

L'AGENDA

Cours

Réparation

Vacances

**FLIPPER** 

RÉPARATION, PART, SPÉCIAL our simple appel téléph. 64-04-27-80.

Tourisme

feerwaz votre jocation de vacences litet-eoût-easternbre sur votre Minitel. 3615 FRAIM.

Athless à Koloneti, 3 poss + cuis. + bos, meublé, cft. belle vus, juillet au 10 ect. 3 000 F/mois + caution. 19/30 1.72.29.802, 9-15 h.

VAR. Particul, iosa maion calma, dans un pare de loisira (piache, tannie, animation), à 4 km de Frijas. Pour 8 pers. (3 chires). Libre à part. du 28 soit. 2 800 F/sen.

Loisirs

enstitution de sociétée et

Locations

Quartier du Chetseu. Villeneuve-d'Acct. Technolo 5 kilomètres de Lille. Prix: 400,000 F.

appartements ventes

# TELEMARKET

Leader perision du supermarché à domicile

# RESPONSABLE MARKETING

ion supérieure + expérience merketing direct. Conneissance distribution sou Golit du travail en équipe. Sans de la pégociation, Lieu de travail :

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite + c.v. + photo) à : MONOPRIX Service Recrutement, 2, rue Paul-Cézanne, 75008 PARIS.

# Le Monde L'IMMOBILIER

# appartements ventes

# 10° arrdt

RÉPUBLIQUE Studette, dobe. Imm. p. de t., 5° evec stc. Bon investis-sement. 190 000 F. Créd. tot. poss. 42-71-83-00.

3° arrdt

5° arrdt EXCEPTIONNEL **Neuf, jemeis habité de imm. XVIII siècle.** 

+ appt 116 m², 6 660 000 F, vends ensemble, pose, de ire duplex avec atel, d'art, 46-22-03-80, 43-59-58-04 poste 22,

RUE BU FOUR 4/5 poss, 115 m² env. mm. p. de t. Etat Impecs. Prix : 4 850 000 F. IANS OPERA, 46-22-80-43.

6° arrdt

# RUE DE LA FIDÉLITÉ. BEAU 2 p. 460 000 F. Entrés, sé, chibre, cule, équipés. Son imm. Excel. Investisement. Créd. tot. poss. 42-71-83-00. Entries, a-8i., chibra cuile. deulode. Son investissement. Crid. tot. pose. 42-71-83-00. M\* LAMARCK-CAULAINC. Beopt. Nam. 1978, chib. Beopt. inven. ric., piein and 3 p. entr. cuis. 60. bns. w.e., care + 2 balc. 1 599 000 F, crid. 48-04-08-60. RUE HAUTEVILLE

RUE HAUTEVILLE count. cert. cente. per recet., blindege, grande cave, periong en sous-eol. Prite commarces, écoles, proche tes commodités. Proc. but 183, 180, 132, 172; à 10 mn Mr L.-Aragon ou RER C. Prite : 898,000 F. (Agance s'absterit.)
760. de 9 h à 11 h et de 21 h à 23 h, au 46-82-47-58. PRÈS LA FAYETTE P. de t. revelé. 2 p. s./rue, coin quis., s. esu. 448 000 F créd. - Till. : 48-04-84-48.

A vendre, à Paris-10°, près hôphal St-Louis, amilie, rén., 32 m², cois. équipée 15 m², 2 a de hes, aciel. 3° de, sen. Tél. pour RV, bureau : 42-78-58-11, poste 18 et dom. : 42-29-42-77. ST-MANDÉ, FACE BOIS, dbia liv. + 2 ch. + a. bns + w.-c. + cuás. ég. bien agencés. 2 200 000 F. LIMOUSIN, 43-69-56-98. 14° arrdt The MOUTON-DUVERNET Beau studio, raf. raf, cula., brs, chauff. indiv., fables ch., clair, calm. 580 000 F. 43-27-61-10.

# immobilier information

Investisseurs pour l'Espagne, sociétés multinationales

# A MARBELLA, COSTA DEL SOL

nous vendons l'immeuble le plus important et luxueux près de la mer

Nous vendons aussi le meilleur terrain avec licence pour l'immeuble de luxe et hôtel 5 étoiles.

Information:

CLUB FINANCIERO INMOBILIARIO, S.A. Tél.: 52/77.18.10 /82.42.44. FAX: 52/82.24.46.

# AGENDA IMMOBILIER

«IMMOBILIER A LA RÉUNION ». Profitez au mieux de la défiscalisation. Ne payez plus d'impôts pendant cinq ans, de plus à votre diposition, une équipe de juristes, d'architectes, d'ingénieurs possédant un capital expérience unique dans les DOM.

Pour tous renseignements:

Sté PROMORE SA Tél.: (16-1) 49-11-01-19

.Fax : 49-11-19-93

# CANNES CENTRE

Villa « Médicis » 37, rue de Stalingrad antes maisons de ville. Standing mantes maisons de ville. Star 3-4 pièces. Terrasse. Jardin

Quartier résidentiel calma Commerces. Frais de notaire réduits LIVRABLE ÉTÉ 1990

Rensaignements ventes :

SORIM 383, bd Georges-Courteline TÉL: 93-90-03-01

#### **MANDELIEU COTE D'AZUR** Investissez au Hameau des Grenadines

Résidence de loisirs Parc de 3 hectares, piscines, Club House

2 pièces duplex meublé avec jardin Garantia locative par contrat -- Bureau de vente : 92-97-58-07
Documentation CONTACT IMMOBILIER

19, boulevard Gambetta, 06110 LE CANNET 

# Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de stiévisien sont publiés chaque semaine dans notre supplément du sameli daté dimanche-hard. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » 🗅 Film à éviter « On peut voir » 3 Ne pas manquer » 4 N

# Jeudi 13 juillet

De 20.30 Remilieten: Oragos d'été (1 € épisode). 22.00 Série: L'ami Masquesant. L'héritage. 23.00 Femilieten: La citadelle (3 épisode). 23.58 Journel. 0.05 Métée. 0.10 Série: Delles d'Alesteires. Intrigues: Pique. 0.35 Série: Delles d'Alesteires. Mésaventures: Devine qui vient d'incr ce soir. 1.00 Femilieten: C'est déjà dannéle.

Pa 25 Cancert: La mait d'avant le jeur. Soirfe inaugurale de l'Opéra-Bastille. Les airs des plus grands opéras, interprétés par Ruggero Raimondi, June Anderson, Alain Fondary, Shirley Verreit, Piacido Domingo, Jean-Philippe Lafont, Alfredo Kraus, Neil Shicodf, Burbara Hendricks, Teresa Berganza. Avec l'orchestre, les chœuns et les ballets de l'Opéra de Paris, direction Georges Prêtre, mise en scène de Bob Wilson. 21.40 Chéma: Liberté. Meu Pillo de montage de Laurent Jacob (1989). 23.68 Variétés: Meu Plumbéem est déceuss. 23.55 Informations: 24 hourse sur la 2. Avec le magazine européen Primance 12.6.15 Métés. 6.29 Seixante socomies. Kenzo, conturier. 6.25 Le Journal du Tour de France. turier. 0.25 Le journel du Tour de Fran

FR3

# RENCONTRES

"la chaîne de l'immigration" sur FR3 innove

> Diffusion exceptionnelle le samedi 15 juillet 1989 de 10h30 à 12h.

> **RENCONTRES** recoit

M. Claude EVIN, Ministre de la Solidarité,

20.30 Chéma: Spartners. BB Film américain de Stanley Kubrick (1960). 22.35 Journal et Métés. Avec un résumé des Voiles de la liberté. 0.00 Musiques, musique. Les barri-cades mystérieuses, de Couperin, par Olivier Baumont, clave-cin.

de la Santé et de la Protection Sociale.

**CANAL PLUS** 20.30 THiffilm: Pouves-vous nous prêter votre mari? De Bob Mahoney. 22.10 Flash d'informations. 22.15 Chima:

Contrainte par corps. D Film français de Serga Leroy (1987). Avec Marianne Basler, Vittorio Mazzogiorno. 23.50 Cinfum: Le mattant. D Film américain de Allan Holzman (1982). 1.05 Cinfum: Les pladeirs de Plaffélde. Film français chassé X de Philippo Byron (1982). 2.60 Série: Marphy, Part et la manière d'un privé très spécial.

#### LA 5

20.30 Tiliffim: Le maison de tous les plaisirs. 22.20 Série:
Deux files à Miseni. 23.20 Série: Kojak (rediff.).
0.00 Journal de missait. 0.05 Kojak (snito). 0.25 L'impecteur Derrick. 1.35 Les brigades du Tigne (rediff.).
2.36 Mindane, êtes sons libre? (rediff.). 3.00 Bourard et compagnie (rediff.). 3.15 Journal de la suit.

#### M 6

20.30 Téléfilm: Copacahum. 22.85 Thélèire: Le sexe faible. Pièce d'Edouard Bourdet, avec Jacques Charon, Lisc Delamare, 0.15 Six minutes d'informations. 0.20 Magazine: Charmes. 0.50 Musique: Boulevard des clips. 1.20 Variétés: Musitop (rediff.). 2.00 Doctour Carabes (rediff.). 2.30 Le corde su cos (rediff.). 3.25 Le sexe faible.

#### LA SEPT

20.30 Série: Le colporteur de la révolution. 20.40 Teléfium: Liberté, libertés. 22.00 Decumentaire: Julia de Varsovie. 22.30 Portraits 11 et 12, d'Alain Cavalier. 11 - La Rémonleuse ambulante; 12 - La Maîtreuse vertier. 23.00 Decemantaire: Contacts 3 et 4, de Sylvain Roumette. 3 - Sebestiano Salgado; 4 - Robert Domnem. 23.30 Série: La colporteur de la révolution. 23.40 Cycle comédies exotiques: Omar Gatisto. 0.30 Minispae: L'aventure du monde par les sons. Odyssi et Abhinaya.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique. La condition de l'homme. 21.30 Profils perdus. Marcel Grianie. 22.40 Nuits magnétiques. Des arbres à débattre. 0.65 Du jour su leudemais. 0.50 Musique: Codu. Pierre Barouh et Saravah.

20.30 Opéra (donné le 20 juillet 1955 lors du Festival d'Aix-en-Provence): Les noces de Figuro, de Mozart, par l'Orches-tre de la Société des concerts du Conservatoire et la Chorale du Conservatoire de Paris, dir. Hans Rosbaud; sol.: Teresa Stick-Randall, Rica Streich, Liliane Berton, Christiane Gay-rand, Madeleine Ignal, Rokando Pancrai, Heinz Robfusa, Marcelle Cortis, Hugues Cuénod, André Vessières, Gérard Friedmann, 23.52 Les sehfes de France-Manique.

# Vendredi 14 juillet

TF 1

13.00 : Entretien avec le président de la République;
M. François Mitterrand, en direct de l'Elysée. 13.35 Série :
Tomerre mécanique. 14.25 Théâtre : Festival Labiche.
Mises en scène de Pfulippe Rondest. 1. Mon laménie.
2. Extraits de « Moi ». Les petits oiseanx ; Madame verve
Larifla ; Doit-on le dire. 16.00 There's à Salan-Cloud.
16.16 Féléfilm : L'housune le plus fort du monde...
17.45 Club Duruthée vacuness. Jayce ; Goldorak ; Spécial
croissant ; Tu chantes, tu gagnes ; Metalder ; Top junior.
18.15 Série : Les russ de Sun-Francisco. Requiem pour en
meutre. 19.05 Feullietes : Sana-Burbara. 19.30 Jen : La
roue de la fortune. 20.00 Journal, Métée et Tapis vert.
28.30 Variétés : Saint Thierry ! Les meilleurs sketches de
Thierry Le Luron. 21.35 Spectacle : La Marsullaine.
Opéra-ballet de Jean-Paul Goude, en direct de l'Arc de
triomphe à la Concorde. 0.20 Jeurnal et Métée.
0.40 Série : Deüles d'histoires. Mésaventures : Folamour.
1.05 Série : Des agents très spéciaux. Le défaut de la cui-

A2

A 2

13.00: Entration avec le président de la République;
M. François Mitterrand, en direct de l'Elysée,
15.00 Sport: Cyclisme. Tour de France: 13º étape
(Montpellier-Marseille); A chacun son Tour, de Jacques
Chancel. 17.55 Série: Top models. 18.20. Jen: Trivial pursuit. 18.45 Jen: Des chiffres et des lettres. 19.10 Desain
sainsé: Bug's Bussy. 19.30 Le journaid de Tour de France.
20.00 Jeurnal. 20.30 Métée. 20.35 Variéée: Un air de
Riberté. Avec Charles Azuavour, Véronique Sanson, Bernard.
Lavillien, Else. Djurdjura, Enrico Macias, Remand, Nana
Monskouri, Freiheit, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault,
Yves Lecoq, Les choraleurs, une vidée de Johnny Hallyday.
21.40 Spectacle: La Masseillaise. Opéra-ballet de JeanPaul Goude, en direct de l'Arc de triomphe à la Concorde.
2.10 Selxante secandes. 2.15 Magazine: Les enfants du
rock. Led Zeppelin des années 80. 1.30 Le journai du Tour
de France (rediff.).

FR 3

13.30 Les velles de la liberté. En direct de Rouen.
13.57 Finch d'informations: Spécial Beurse. 14.00 Femilieren: Flaminge road (9º épisode). 14.50 Magazine: 40º à Pembire de la 3. En direct de Saint-Jean-de-Laz. Rié chic, été choc; Look; Top sixties; Carte postale; De âne à... zèbre; Les tabes de l'été; La gueule en coin; Déclic et déclac; Viens faire un tour...billon; Le jeu de la séduction; Et à 16.00, le flash d'informations. Variétés: Phil Barnet. 17.00 Flash d'informations. Variétés: Phil Barnet. 17.00 Flash d'informations: Spécial jeunes. 17.95 Sport: Tessis. Arcachon Ladies' cup: Quarts de finele. 18.00 1789 an jour le jeur. 18.02 Magazine: Drevet vend la mèche. 18.30 Jeu: Questions pour us champies. 19.00 Le 19.20 de l'information. De 19.10 à 19.30, le journal de la région. 19.58 Dessis minué: Ulyane 31. 20.05 Jeurs: La chase. 20.35 Magazine: Thalasse. Les voiles de la liberté, en direct de Rouen; Les fautômes da cap Horn, de James R. Donaldson 111. De vieux loups de mer racontent. 21.30 Série: Le Masque. Mademoiselle Evelyne, de Jean-Louis Fournier. 22.20 Journal et Méde. 22.50 Documentaire: Il était une fois des léglemandres. 23.45 Massignes, mustique. La Marseillaise, avec Eric Heidsieck, piano.

CANAL Pi 115.

CANAL PLUS

13.30 Cabou cudla. Les enfants de la liberté. 5.05 Specta-cle : Vidéopérette. 16.00 Sport : Gelf. La troisième journée de l'Open de Paris. En cluir jusqu'à 20.30. 18.15 Cabou cudla. SOS fantômes. 18.40 Sécle : Budge 714. 19.69 Finsk.

d'informations. 19.10 Top album. Présenté par Marc Toesca. 19.55 Finch d'informations. 20.00 Série: Aliô! Aliô! 20.30 Documentaire: Bleu, blanc, Geude. 21.30 Série: Jack Killian, Phonume au micro. 22.15 Documentaire: Jack Killian, Phonume au micro. 22.15 Documentaire: Australie, un autre monde 3. Piongée dans les mort australes. 22.40 Magazine: Doutact. 22.50 Finsh d'informations. 22.55 Chafma: Aliens, le retour. si ur Film américain de James Cameron (1986). 1.10 Chafma: T. hériter de la panthèra reace. In Film américain de Blake Edwards (1983) (v.o.). 2.55 Chafma: Les grandes vacances. □ Film français de Joan Girault (1967). Avec Louis de Funda, Chande Geusse. 4.20 Chafma: Les plaisirs de l'infidèle. Film français classé X de Philippe Byron (1982). 5.15 Téléfilm: Jeux mortels.

13.40 Série : L'impocteur Derrick (rediff.). 14.45 Série : Kojak. 15.45 Série : Wonder woman. De 16.50 à 18.50 Dessins animés. 16.50 Les Schtroumpis. 17.15 Sylvanisms (rediff.). 17.35 Les aventures de Teddy Ruxpin. 18.00 Dessins la mailée. 18.25 Grand prix. 18.50 Journal limages. 19.00 Série : Supercopter. 20.00 Journal. 20.30 Téléfilm : Recherche marcunire. 22.05 Téléfilm : Le crime dans le sang. 23.45 Minique : La fête du Bicentonaire. 0.00 Journal de minuit. 0.05 La fête du Bicentonaire (muite).

M 6

13.26 Série : Madame est servie (rediff.). 13.45 Série : Docteur Marcus Welby. 14.35 Feailleton : La corde au cour (5º épisode). 16.10 Masique : Boulevard des citps. 17.05 Hit, hit, hit, hourra ! 17.10 Série : La petite 18.05 Variétés : Maititop. 18.40 Série : La petite maison dans la prairie. 19.30 Série : Cher oncle Bill. 19.54 Six reluntes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie. 20.30 Téléfihm : Le témoin allencioux. D 22.05 Série : La malédiction du loup-garon. 23.00 Capital. 23.05 Six misutes d'informations. 23.10 Sexy elle.

# LA SEPT

19.00 Espagnol : Méthode Victor nº 4. 19.30 Série : La Révolution française. Le Consulat et l'Empire. 20.30 Série : Le colporteur de la Révolution. 20.40 Série anglaise : Mister Pye. 22.00 Documentaire : Marine Terrace-1853. 22.30 Documentaire augusts : El Salvador. 23.30 Série : Le colporteur de la Révolution. 23.40 Cinéma : Le allence est d'or. Film français de René Clair. L15 Documentaire : Exponition 1900.

FRANCE-CULTURE

20.30 Radio-archives, cinq estampes révolutionnaires, recuell de chansons. 21.15 Musique: Chébratien exphéonique. Mille musiciens au paisis de Fontaine-bleau. 22.40 Nuits magnétiques. Des arbres à débatire. 20.55 Du jour su lendeussis. 6.50 Musique: Coda. Piecre Barouh et Saravah.

# FRANCE-MUSIQUE

PRANCE-IVIUSICAUE

20.30 Comoert (domé le 30 mai à Rouen): Symphonie nº 4 en si bémoi majeur op. 60, de Besthoven; Symphonie nº 3 en ut mineur op. 78, de Saint-Saëns, par Porchestre philharmonique de Radio-France, dir. Marek Janowski; sol.: Nicolas Pien, orgue. 22.20 Premières loges. Claude Calès, baryton. Extraits des Pécheurs de peries, de Bizet; des Noces de Jeannette, de Massé; du Prince Igor, de Borodine; de Carmen, de Bizet; de La Marseillaise, de Rouget de Lisle. 23.30 Cab de la massique sucienne. 0.30 Poissons d'or. A 1.30, Les poissons d'or du passé; Giscinto Scelci (1905-1988).

Audience TV du 12 juillet 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) e, Frence antière 1 point = 202,000 fou

|         | FOYERS AYANT            |                       |                        |                       | <del></del>           |                       | · · · · · · · ·        |
|---------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| HORAIRE | REGARDÉ LA TV<br>(ex %) | TF1                   | A2                     | FR3                   | CANAL +               | 1A5                   | M6                     |
| 19 h 22 | 36.7                    | Sente-Berburg<br>17.0 | Actusi, rigios.<br>5,9 | Actual région.        | 1 Top 50              | Superceptor<br>2-1    | Putité rosison         |
| 19 h 45 | 41.5                    | Rous fortupe<br>18.8  | Journal du Tour<br>8,8 | 19-20 infoi.          | Top 50<br>3-0         | Supercopser<br>2.9    | Cher chole Bill<br>2.0 |
| 20 h 16 | 48.2                    | Journal<br>20.5       | Journal<br>13.5        | La classe<br>,5.8     | A561 A161             | Journal<br>4-0        | Maratarrie             |
| 20 h 55 | 54.3                    | Venguence<br>20.8     | Configure -            | Pares Maralle.<br>7.5 | China<br>1,4          | Opéc commundo         | Prime Foreste          |
| 22 b 8  | 61.7                    | Vengetroe<br>23,5     | Publishei<br>12,2      | Soir 3<br>4.7         | Next Assemblée<br>0-9 | Opés, commundo<br>7.8 | Frère Formuse          |
| 22 h 44 | 32.0                    | Herren I<br>4.2       | Camira cachie<br>18-2  | Octaniques<br>3. 1    | Peggy Sus<br>0.3      | Deax Sics Miles       | 3.7<br>Monte Caleto    |

Le somme

Strain of Strain or and the strain of Strain o

A Service Services

\_= :

2-11025

SE PROPERTY OF THE PARTY.

m : "E" - E" -

ALAN BURN SE

ALCOHOL:

2 7 7 7

Caracter (a.c.

lares a vigo Althoras Contracts ----

23 (1.224 Strate in the second

divine 1

Fritzens

Tal. 18 4

ar e 🔩 .

Entered to the second

C VI

and a man

1

A Proc. ..

12 min

10 mg

F----

 $\approx_{4\ldots 5}$ 

 $\hat{g}_{\mathcal{I},\mathcal{I}}:=\hat{g}_{\mathcal{I},\mathcal{I}}$ 

FF Garage

...

I.

ET OF E

Edward Co.

Classes of the con-

A Contract of the Con-

150 选集等产品,150 年 150 年

, **s** 

Samuel 🗗 1-1-1 ME ... 200 **a** ayes ayes 24

- - wai 🖷

an Addition

- - - Marie

----

Mobiliser par avance

po**ur ré**i ---

. 45c 4 Styl - - -- <del>\*\*\*</del> \*10 te overse**nt** a

-of a specifical - ------ **page** بهوندا ساخه - u 9ec 🐞 i \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

\*\*\* 2 3 3 4 4 14 and 7 feet THE RESERVE

. . .

# Les ministres des finances du G 7 réunis à Paris les 15 et 16 juillet

# Le « sommet de Bercy » sera consacré à la dette et aux monnaies

Le tradition en est désormais bien aucrée. Les sommets des sept principaux pays industriels permettent de dresser le bilan de la situation écosique et monétaire pour affiner et renforcer monaque et monetante pour attimes et remotestante concertation devenue essentielle à la recherche d'une croissance stable dans le monde. Le che d'une croissance stable dans le monde. Le poids même des nations représentées en illustre la portée. A eux sept, les chefs d'Etat — et leurs ministres des finances, — présents du 14 au 16 juillet à Paris, gèrent près des deux tiers de la richesse mondiale et 51 % du commerce international. La conjoncture actuelle ne prêtera pas

aux décisions spectaculaires. Après la très vive expansion économique de 1988, il s'agit de trouver un cheminement délicat entre l'apaisement des tensions inflationnistes qui réapparaissent et la sauvegarde de la croissance. Mieux coordonner l'action budgétaire de chacan s'annouce diffi-cile, les Etats-Unis notamment ayant peu de chance de parvenir à réduire antant qu'ils l'espèrent leur propre déficit. Une fois de plus, la poli-tique monétaire (les taux de change et les taux d'intérêt) sera au centre des discussions du

groupe des Sept. La baisse du dollar, ces derniers jours, après une flambée de deux mois, permettra aux gouverneurs de banques centrales et aux ministres des finances de se contenter de réaffirmer leur volonté de contrôler l'évolution des parités dans des marges établies depuis février 1987 et les accords du Louvre.

Le profil pourrait également être relative-ment bas sur le dossier explosif de la dette. Même si les grandes lignes d'un accord ont été dégagées entre le Mexique et les banques créan-cières, le temps risque de manquer pour présen-

tuant la première preuve du bien-fondé de la nouvelle stratégie de réduction de la dette défendue par la France, par le Japo,u et auquel le secrétaire américain au Trésor, Nicholas Brady a associé son nom. Il est par contre un domaine où l'absence de discussion serrée est de bonne augure, celui du commerce international. Pour la première fois depuis 1985, ce thème ne donnera pas lieu à des frictions majeures, preuve des pro-grès réels réalisés ces derniers mois au GATT et de l'attitude plus attentiste des Américains.

# Un lent cheminement vers la paix dans la guerre des taux

A l'exception des Etats-Unis A l'exception des Etats-Unis depuis peu, les politiques monétaires se sont sensiblement durcies dans la plapert des pays industrialisés, les taux d'intérêt s'élevant de façon-presque continue pour atteindre des niveaux très élevés. En janvier, le président de la Banque centrale allemande, M. Karl-Otto Poehl, confinmait que la politique monétaire de l'Allemagne serait « nettement moins expansive que jusqu'à préraicmagne serait « nettement moins expansive que jusqu'à présent ». Déjà, en juillet 1988, le président de la Réserve fédérale, M. Aian Greenspan, svait prévenn le Congrès que la Ped « pourrait être amenée à privilégier une action restrictive plutôt qu'une action de relance ».

Bien entendu, la raison d'une telle détermination réside dans la volonté des autorités monétaires de lutter contre la poussée d'inflation sensible dans la plapart des grands pays industrialisés. Accélération peu surpremente mais dangereuse puisque l'expérience montre que les récessions économiques sont souvent précédées par des périodes au cours desquelles les capacités de production se révèlent insuffisantes, posseant les prix à la hausse et générant de fortes tensions salariales. Le cycle de croissance, commencé il y a plus de six ans aux Etats-Unis, a provoqué – et provoque encore – de Bien entenda, la raison d'une telle privoqué – et provoque encare – de vives tensions sur l'appareil de pro-duction incapable de répondre, dans des délais normeux, à la demande qui ini est adressée.

5 ALES

grape . select

nier ressort en cas de crise. Or, il semble bien, à l'exameu des statistiques, que seuls les Etats-Unis aient nettement relâché leur politique monétaire à la suite du krach. Encore me de le reinfance 1928 Encore que, dès le printemps 1988, la Fed, l'institut d'émission améri-cain, ait recommencé à serrer les

Les craintes qui se manifestent maintenant s'expliquent principalement par les tensions nées dans de nombreux pays sur les coûts de production: les hausses de salaires ou des charges salariales qui leur sont liées s'accélèrent alors même que les progrès de productivés se ralentissent. On embauche de nouveau beancoup et à des coûts de nigs en beaucoup et à des coûts de plus en plus élevés, les besoins en main-d'œuvre qualifiée étant devenus très importants (le Monde des 4, 5 et 6 mai 1989).

qui ini est adressée.

La vigueur de la croissance économique, très supérieure à ce qui était préva, est bien à la base de l'inflation mondiale. On le voit à la montée des taux à court terme passés aux Etata-Unis de 7 % en 1986-1987, à 8 % en 1988 et à plus de 9 % actuellement, après avoir culminé à presque 11 % fin mars. Même phénomène en Grande La vigueur de la croissance écono-

Bretagne, avec des taux qui sont passés d'un peu moins de 10 % en 1987, à 14 % actuellement mais aussi en RFA (4 % à 7 %) et au Japon (4,3 % à 5,3 %) (1).

On a beaucoup dit que si les autorités monétaires s'étaient trouvées dans l'obligation de resserrer autant le crédit depuis le début de 1988 c'est parce qu'elles avaient « lâché » trop de liquidités après le krach boursier d'octobre 1987. Leur action était liée au souci de rétablir la confiance et d'afficher leur voionté de jouer un rôle de prêteurs en dernier ressort en cas de crise. Or, il pour un assouplissement du crédit. Sauf indices alarmants en matière

d'inflation, il est donc probable que la baisse des taux américains se poursuivra an cours de l'été. Aucune détente ne s'est, en revanche, pro-duite de ce côté-ci de l'Atlantique, la Grande-Bretagne maintenant sa politique d'étouffement de l'inflation par des taux assassins tandis que Bonn relevait à nouveau ses taux pour renforcer le deutschemark par rapport au dollar.

#### Un combat multiforme -

En fait, les principaux pays industrialisés ne combattent pas tous l'inflation de la même manière. Certains privilégient l'action par les taux d'intérêt; d'autres visent le maintien des parités de changes qui empêche le coût des importations de se renchérir ; d'autres enfin tentent de jouer sur tous les tableaux à la fois. Le fait nouveau - et plutôt encourageant – est que les politi-ques nationales sont plus « harmonieuses » les unes vis-à-vis des autres, ou moins contradictoires. L'égoisme sacré des nations est toujours là, mais moins aigu.

Les Etats-Unis et la Grande-Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont clairement adopté la première tactique. En Grande-Bretagne surtout, où le budget, déjà suréquilibré, empêche le gouverne-ment d'utiliser davantage l'arme des finances publiques pour freiner la demande. Le relèvement des taux d'intérêt reste donc l'arme suprême. Une situation à peu près identique à celle des Etats-Unis au début de la décennie, qui s'était traduite par des taux d'intérêt montés jusqu'à 20 % et qui avait entraîné la violente récession de 1981-1982 dont tout le monde se souvient outre-Atlantique parce qu'elle avait causé de vérita-bles ravages sur l'emploi. La plupart des économistes estiment que les taux britanniques - qui atteignent déjà 15 % – devront, quant à eux, être à nouveau relevés pour que l'économie soit assainie. A ces niveaux-là, une récession paraît, hélas! probable...

Des pays comme la France affi-chent de plus en plus clairement la priorité qu'ils accordent au maintien des taux de change et cessent de revendiquer une politique autonome en matière de taux d'intérêt. Ainsi, le thème de la baisse du coût de le theme de la baisse du cout de l'argent, largement développé par l'équipe de M. Pierre Bérégovoy à partir du printemps 1988, a anjourd'hui dispara. Les récents discours du président de la Banque de France, M. Jacques de Larosière, France, M. Jacques de Larosière, sous-entendent que la France n'hésiterait pas, si besoin était, à relever ses taux pour défendre la parité du franc vis-à-vis du mark. Et pour qu'aucun doute ne subsiste à ce sujet, Paris a immédiatement imité les Allemands lorsque ceux-ci ont augmenté, le 29 juin dermer, leur taux de l'escompte et leur taux Lombard.

L'Allemagne fédérale, enfin, surveille à la fois les taux d'intérêt et les taux de change. Cette double préoccupation fait d'elle l'un des pays les plus restrictifs en matière monétaire. Toute dépréciation du mark vis-à-vis du dollar se traduit car un renchérissement des prix des mark vis-à-vis du dollar se traduit par un renchérissement des prix des produits importés — c'est ce qui vient de se passer, — alors que tout gonflement de la masse monétaire est perçu comme générateur d'inflation. Après avoir relevé trois fois ses taux directeurs depuis le début de l'année, la Bundesbank n'a pas, pour l'instant, donné signe d'une volonté l'instant, donné signe d'une volonté de mettre un terme au resserrement en cours. Le Japon se trouve dans une situation presque similaire, bien une situation presque simulaire, bien que les risques de dérapage y soient beaucoup plus tôuus. En deux ans, son taux de l'escompte n'a d'ailleurs été modifié qu'une seule fois, passant de 2,5 % à 3 % il y a quelques sant de 2,5 % à 3 % il y a quelques semaines. Ces politiques monétaires pragmatiques sont partout accompa-gnées par des politiques budgétaires neutres, sant en RFA où les finances publiques jouent nettement un rôle

#### Une courbe **izversée**

Les politiques monétaires actuelles sont-elles donc efficaces ? Depuis plusieurs mois mainte-nant, les taux d'intérêt à long terme sont inférieurs aux teux à court terme aux Etats-Unis ainsi que dans quelques antres pays. Or la logique voudrait que plus on engage son argent sur une longue période, meil-leure doit être sa rémunération ; cela pour compenser l'immobilisation des sommes investies et le risque accru par la durée. L'inversion actuelle de la hiérarchie des taux, qui ne peut

La baisse des taux longs aux Etats-Unis pent ramener une hiérar-chie normale du coût de l'argent. Une « sortie par le bas » — l'argent court rapportant de nouveau moins que l'argent prêté sur de longues durées — assainirait la situation, l'activité se ralentissant d'autant plus lentement que le coût du crédit baisserait. Mais les opérateurs peu-vent perdre confiance dans la capa-cité des autorités politiques et écocue ues autornes pontiques et eco-nomiques à maîtriser l'inflation, ce qui pousserait les taux d'intérêt à long terme à la hause. L'activité économique déjà fléchissante aux Etats-Unis pourrait alors se trouver buttelement et autornée. El Encouver brutalement stoppée. En Europe, où la croissance économique reste, pour l'instant, très forte, le contrecoup pourrait être brutal. Heureusement cette hypothèse semble actuelle-ment peu probable. D'autant moins probable que différents facteurs inflationnistes sembleut se réduire, à travers notamment la baisse des prix

Les politiques monétaires restric-tives se sont révélées jusqu'à présent crédibles. Elles devront le rester pour contrer, à l'automne prochain, des revendications salariales qui s'annoncent fortes et dures dans beaucoup de pays industrialisés. FRANÇOISE LAZARE.

(1) Pour la RFA et le Japon, le premier pourcentage représente un taux moyen sur l'année 1987, le second cor-

# La proposition d'un banquier français

# Mobiliser par avance le produit des exportations pour réduire la dette

Comment tirer le parti maximum des sommes – nécessairement modestes par rapport à l'endette-ment international – mises par le Fonds monétaire et la Banque monrones monetaire et la namque mon-diale au service du plan Brady de réduction de la dette de pays tels que le Mexique, le Venezuela, les Philippines, le Maroc, etc. ? Ce seraient environ 20 milliards de doilars que ces deux institutions seraient en mesure de mobiliser à cet effet. Les seuls pays d'Amérique cet effet. Les seuls pays d'Amérique latine doivent aux banques commerciales quelque 250 miliards de dollars. Même si le plan Brady, à la vocation en principe universeile, mais qui vise, en réalité, trois, quatre (ceux qui viennent d'être cités), à la rigueur cinq on six pays, soigneusement sélectionnés en fonction des enfoccupations politiques du gneusement seiecusaures de des préoccupations politiques du jour, le disproportion est criante.

Dans l'idée de multiplier par un facteur de 10 à 20 — pas moins! — l'effet de ces 20 milliards, un banquier de chez Lazard Frères, M. Hélie de Pourtalès, qui a créé, il y a une douzaine d'années, une cel·lule très active de conseil financier auprès d'un certain nombre de pays endettés, propose une formule origi-nale, qu'il a mise, dit-il, au point à partir d'une suggestion faite par un économiste argentin du nom d'Igna-cio Alvarez de Toledo. La curiosité qu'elle a déjà suscitée dans les milieux bancaires et l'intérêt qu'elle pourrait présenter pratiquement tiennent à l'utilisation qu'elle fait des mécanismes de l'échange.

On part de l'idée simple qu'un pays endetté ne peut, à la longue, assurer le service de sa dette que sur ses ressources d'exportation. vure, très schématiquement, l'économie du projet consistant à permettre la monétaire et la Banque mondiale, cet organisme pourrait accepter, nous dit M. de Pourtalès, de garantir l'immaiem d'un flot de marchanses ressources d'exportation. Voici, du projet consistant à permettre la monétaire et la Banque mondiale, mobilisation anticipée du produit d'une fraction des exportations portant sur des matières premières cotées. On suppose — ce qui correspond à la réalité — qu'un certain inombre de banques (en général de dimension moyenne) sont désireuses de se dégager des risques encourus vis-à-vis de pays du tiers-monde, quitte à subir une perte en vendant au rabais les créances qu'elles possèdere la Banque mondiale, privées ? Les importateurs sont-ils prêts à s'engager auprès d'un fourneux de marchan-la livraison d'un flot de marchan-la livraison d'un flot de marchan-la livraison des méme si le prix convenu au départ n'a la valeur que d'un « cours de référence » ? Il reste que le mécanisme préconisé établirait un lien entre les titres financiers et prêts à s'engager auprès d'un fourneux des marchan-la livraison d'en monétaire et la Banque mondiale, privées ? Les importateurs sont-ils prêts à s'engager auprès d'un fourneux des même si le prix convenu au départ n'a la valeur que d'un « cours de référence » ? Il reste que le mécanisme préconisé établirait un lien entre les titres financiers et prêts à s'engager auprès d'un fourneux des marchan-la livraison d'en monétaire et la Banque mondiale, privées ? Les importateurs sont-ils prêts à s'engager auprès d'un fourneux des même si le prix convenu au départ n'a la valeur que d'un « cours quinze, voire vingt fois, supérieure à ce capital. La multiplication des pretis à subir une perte en vendant que d'un certain pretis à s'engager auprès d'un fourneux des marchan-la livraison d'en monétaire et la Banque mondiale, pretis à s'engager auprès d'un fourneux des même si le prix convenu au départ n'a la valeur que d'un « cours des référence » ? Il reste que le référence » ? Il reste que au rabais les créances qu'elles possè-dent sur ces pays ; on constate aussi rait au contraire mettre en place un

que plusieurs de ces pays en ques-tion, afin de réduire leurs charges d'intérêts, seraient eux-mêmes disposés à leur racheter ces créances s'ils en avaient le moyen. Un tel rachet signifierait par définition l'extinction de la dette.

#### Des risques extrêmement faibles

Tel pays débiteur, qui exporte — admettons — du café ou du pétrole, proposerait à un pays créancier importateur un contrat portant sur la vente, par exemple, de 20 % de sa production annuelle pendant dix ans. Sur la base d'un prix de référence, ce contrat aurait aujourd'hui une certaine valeur, qu'on appelle, dans le jargon financier, sa valeur actuelle. Celle-ci représente le capi-tal qu'il faudrait placer maintenant à intérêts composés pour obtenir, d'ici à la dernière échéance, la somme représentant la valeur des exportations pendant la même période. A partir du taux d'intérêt aujourd'hui en vigueur, on peut donc calculer cette valeur actuelle.

Reste à déterminer les importateurs à se porter acheteurs de tels contrats. L'expérience montre, dit Hélie de Pourtales, que les risques de non-ivraison dans le commerce international portant sur les matières premières sont extrêmement faibles. Ainsi peut-on imaginer qu'un organisme, jouissant d'un grand crédit (noté par les agences spécialisées américaines d'un triple A), accepterait de garantir la bonne livraison des contrats. Avec un capital de 20 milliards de dollars qui lui serait fourni par le Fonds monétaire et la Banque mondiale,

dispositif grâce auquel les pays endettés emprunteraient les devises nécessaires pour racheter une partie de la dette et les prêteurs de ces devises recevraient une sérieuse

Le pays débiteur exportateur Le pays débiteur exportateur escompterait, auprès d'une banque commerciale, le contrat à long terme; autrement dit, il en toucherait tout de suite la valeur actuelle. Moyennant quoi il rachèterait sa dette. Quant à la banque escompteuse, elle serait payée des intérêts et rembonraée au fur et à mesure que la livraison des marchandises que la livrasson des marchandises serait effectuée. Pour assurer au sys-tème le maximum de souplesse qu'exige le commerce international, il serait entendu qu'an cas où le prix du marché s'éloignerait, en plus ou en moins, du prix de référence figu-rant dans le contrat à long terme, la durée de ce contrat serait — selon le cas — diminuée ou allongée afin de maintenir le parallélisme entre, d'une part, les recettes de la vente et, d'autre part, les remboursements aux banques prêteuses.

#### Des contrats d'Etat à Etat ?

Mais l'escompte est une technique conçue pour mobiliser des traites à trois on six mois. Pent-on systématiquement en étendre le champ d'application à des créances représentatives de livraisons dont le prix et la date sont incomns. Le système est ingénieur. L'est-il trop ? Sa mise en vigueur n'impliquerait-elle pas la concinsion de comtrats d'Etst à Etat pour des opérations de commerce internationnal qui se traitent merce internationnal qui se traitent normalement au gré des initiatives privées? Les importateurs sont-ils

PAUL FABRA.

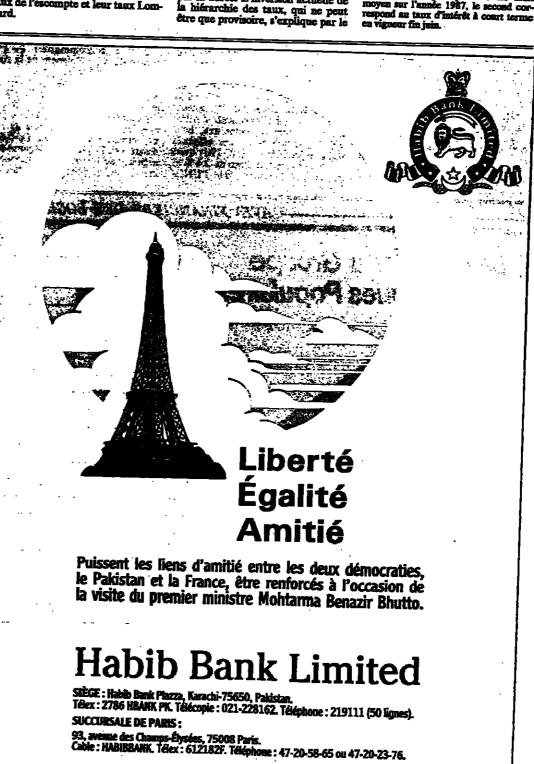

# 300 000 emplois salariés ont été créés en 1988

Selon l'UNEDIC, qui vient d'arrêter ses chiffres définitifs, près de 300 000 emplois talariés émentaires out été créés en 1988 (296 416 exactement), les effectifs s'étant accrus de 2,3 %. Une semblable hausse ne s'étnit pas produite depuis 1971.

L'augmentation n'est plus exceptionnelle mais générale. Elle concerne aussi bien les es que les femmes, les petites entreprises que les moyeumes, pratiquement tous les secteurs d'activités et toutes les

Cette bonne nouvelle... rétrospective est connue au moment même où l'INSEE fait état, dans sa note de conjoncture, de prévisions opti-mistes pour 1989 (le Monde du 12 juillet). Le retour à la santé de l'économie française auquel on assiste depuis dix-huit mois, au moins, est ainsi plus que confirmé. Mais cela prouve aussi que l'ampleur du mouvement est actuel-lement telle qu'elle surprend les analystes. Leurs estimations doivent être corrigées à la hausse, a poste.

Il y a encore quelques mois, I'UNEDIC annonçait triomphale. ment une croissance de l'emploi de 2,1 %, soit 265 000 salariés de plus (le Monde du 6 avril), alors que l'INSEE, plus réservé, tablait sur une augmentation de 1,7 % et évaluait la progression de l'emploi total salariés et non salariés - à 200 000 personnes de mieux en acti-vité (le Monde du 3 mai).

#### L'embauche des entreurises moyennes

En attendant que, dans les toutes rochaines semaines, l'Institut national de la statistique et l'institution qui gère le régime d'assurancechômage aient, comme d'habitude, harmonisé leurs évaluations, en se rapprochant du chiffrage de l'UNE-DIC, il faut apprécier cette révision des statistiques à sa juste valeur. Elle éclaire d'un jour nouveau la déroulés au cours des mois passés.

Au total, on comptait 13 139 325 personnes employées, au 31 décem-bre 1988, dans toutes les entreprises assujetties à la cotisation ASSE-DIC, c'est-à-dire dans un champ différent de celui de l'INSEE qui ne comprend que les secteurs marchands non agricoles et y ajoute les salariés des grandes entreprises public de la santé.

Dans cet ensemble, constitué des domaines les plus dynamiques, l'UNEDIC constate un certain nom-bre d'évolutions significatives. SIVP, l'augmentation des effectifs D'abord, et pour la première fois dépasse les 300 000 (303 290) avec depuis de nombreuses années, la + 2,5 % et serait encore de 2,4 % si progression de l'emploi masculin a on inclusit tous ceux que l'UNE-

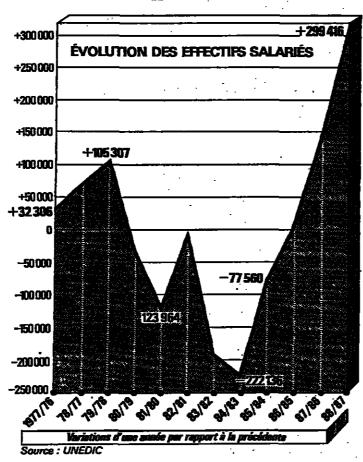

Toutes les régions

progressent

D'autres signes montrent que le

mouvement de reprise tend à gagner des secteurs d'activité ou des régions

qui paraissaient ne pas pouvoir sortir de la crise. Toutes branches confon-

dues, le secteur industriel connaît pour la première fois un très net

d'emploi (-0,6% en 1988 contre -2,5% en 1987 et -2,8% en

1986). Les industries de biens

d'équipement professionnel (-0,7% coutre -3% en 1987), de

biens d'équipement ménager (-3,7% contre -6,2%) ou de biens de consommation (-1% contre -3%) s'éloignent de la zone

positif (+ 0,5%) et le bâtiment-

travaux publics a continué sa pro-gression avec 32 400 postes de tra-vail supplémentaires créés (+ 2,6 %

contre + 1,1 % en 1987). Quant aux activités du tertiaire, prises globalement, elles ont accentaé les effets de

de dépression, par exemple.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

tété quasiment identique à celle de l'emploi féminin (+ 2,3 % contre + 2,4 %). Mieux : on a enregistré 177 263 embauches supplémentaires d'hommes et 122 153 de SIVP et de 2 % en les comprenant.

Les petites entreprises ne sont plus les seules à créer de l'emploi massivement. Certes, celles qui emploient plus de 500 salariés voient encore leurs effectifs diminuer (-2,98%), mais toutes les autres, à la taille plus modeste, augmentent leur main-d'œuvre. Ce sont même les entreprises comprises entre 100 série d'événements qui se sont et 199 salariés qui ont commu le rythme de création de postes le plus important avec 4,9 % de croissance, soit 66 870 emplois de plus.

> Enfin, et cela est confirmé par les indications de l'INSEE, la reprise des embauches n'est pratique plus influencée par les formules de traitement social ou par la politique de l'emploi, comme cela avait pu être le cas en 1986 avec les travaux d'utilité collective (TUC) et en 1987 avec les stages d'insertion à la vie professionnelle (SIVP) notam-ment. Le développement devient

leur dynamisme. Elles sont passées d'une augmentation de 3,2 % en 1987 à une croissance de 3,9 % en

Avec les services, il est possible de découvrir les ressorts de cette relance. Tandis que les organismes financiers perdent du terrain (-1,8 %) après le krach d'octobre 1987 sans doute, et que les commerces voient leur dynamique cassée (+1,7 %), en raison du reine des commerces de conserve de conserver de co des commerces de gros alimentaires (-1,3 %), les services marchands s'emballent (+6,5 %). Parmi ces derniers, les aervices aux entreprises explosent littéralement en affichant une hausse de 13,6 %, correspondant à la création de 129 200 emplois supplémentaires, mais cela est dû, pour l'essentiel, à l'extraordinaire poussée des sociétés d'intérim. aujourd'hai accasées d'avoir trop tiré profit de la situation. En un an, leurs emplois ont augmenté de 39,4 % et correspondent à 71 000 postes de travail supplémentaires.

#### Le chômage a peu reculé '

Parallèlement, la reprise s'est difée sur tout le territoire. Là aussi pour la première fois depuis bien longtemps, toutes les régions ont accru leurs effectifs salariés et celles qui étaient encore déficitaires en 1987 ont pu largement compenser an cours de 1988. Y compris le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et la Picardie, pourtant gravement touchés par la récession. Au classement de la réussite, les gagnants sont même inattendus puisqu'il s'agit du Centre (+ 3,7 %) et de la Basse-Normandie (+ 3,8 %).

Et la suite, après tant de commu-niqués de victoire? L'UNEDIC, encore elle, affirme que le premier trimestre de 1989 dépasse tous les records. Environ 130 000 emplois de mieux auraient été dégagés ea trois mois alors que l'INSEE table sur

Quel que soit le résultat final, il reste cependant que cette embellie qui se prolonge ne permet pas réellement de mordre sur le chômage, ainsi que le souligne l'INSEE lui-même dans sa dernière estimation. An plus bas, quant à ses répercus-sions, la création d'emplois n'aura réduit le chômage que de 25 000 demandes et, au plus haut, que de 40 000, comme s'il était difficile d'attaquer un stock d'inscrits à l'ANPE de plus en plus chargé de chômeurs de longue durée.

Tout en estimant que le dynamisme retrouvé est suffisant pour Mais les industries de biens de ensommation ont retrouvé un solde < absorber la croissance tendancielle de la population active et même faire reculer le nombre de même jaire reciner so chômeurs », l'INSEE ne se fait pas trop d'illusions sur sa capacité à diminuer le numbre de demandeurs d'emploi, en valeur absolue. Ceux-

ci, écrit-il, « pourraient ne dinduuer que légèrement ». l'effet favorable de la reprise risquant d'être com-pensé par les conséquences du déclin progressif des mesures de traitement

Difficile à expliquer, politique-ment, cette situation ne serait que le contrecoup des abus que les gouver-nements successifs ont pu commet-tre, pour la bonne cause, au plus fort des restructurations industrielles. Et cela risque d'être d'autant plus délicat à justifier que l'INSEE s'inquiète d'un autre accrois potentiel, provoqué par l'inscription de l'ANPE de 70 000 des 350 000 bénéficiaires du RMI (revenu minimum d'insertion), « avec un effet plus marqué au second semestre ».

Le débat à venir portera égale-ment sur la nature et la stabilité

ane divergence apparaît en filigrane entre l'UNEDIC et l'INSEE La première prétend que l'emballen constaté sur l'intérim ne se dément pas vraiment et y voit, comme le ministère du travail, la menace à social qui ont longtemps dissimulé la venir d'une précarité accrue des sta-

tuts de travail. Le second assure que la crête est dépassée et, comme l'un des deux syndicats de la profession. PUNEIT, parle d'un retour au calme. Selon l'institut national. l'emploi reviendrait dans son lit, après les excès passés, et les contrats à durée indéterminée l'emporteraient à nouveau.

Dans quelques mois, et à moins d'une nouvelle correction des appréciations, toujours possible, les faits trancheront sur ce point touds-

ALAIN LEBAUBE

# Cinq mille manifestants à Paris

# Apaisement dans l'affaire 🏄 des «dix» de Renault

L'apaisement semble prévaloir dans l'affaire des dix militants licen-ciés de Renault-Billancourt, surès la désignation, mardi 11 juillet, d'un médiateur par le ministre du travail. La manifestation organisée par la CGT à Paris mercredi – au demeurant assez peu suivie – pour la réintégration des « dix » et d'autres militants licenciés ou sanctionnés apparaît plus comme un point d'orgue que comme une nouvelle escaiade dans un bras de fer, autant politique que social, entre la CGT et le Parti communiste, d'un côté, et le gouvernement et le PDG de Renault, M. Raymond Lévy, de l'autre. Les «dix» ont d'ailleurs cessé leur *occupation* dans l'usine de

C'est la même orientation qui a été prise par le Parti socialiste, qui a approuvé mercredi l'attitude da gouvernement « visant à rechercher, par la nomination d'un M. Bons

a Défendre les droits de l'homme. en 1989, c'est faire respecter les libertés syndicales. Mitterrand, réintégrez les « dix » l » Derrière cette banderole, quelque cinq mille personnes (quarante mille selon les rganisateurs!) out défilé mercredi à Paris, dans une atmosphère plutôt détendue, de la République à la Madeleine, où le cortège s'est dis-persé dans le calme. A l'exception d'un cordon de gendarmerie barrant la rue Royale, les forces de l'ordre étaient d'ailleurs très discrètes.

Le cortège était conduit par les dix militants de Renault, suivis des responsables de la CGT, MM. Louis Viannet, numéro deux de la confédération, Bernard Lacombe, Michel Warscholak et Alphonse Véronèse, notsmment. Physicus dirigeants du notamment. Plusieurs dirigeants du Parti communiste étaient aussi présents dans le cortège, comme MM. André Lajoinie, Paul Laurent, Gaston Pilssonnier et Philippe Her-zog, sinsi que des élus communistes et une délégation des Jeunesses com-munistes. An nom des «dix», l'un d'eux, M. Jean-Pierre Lamisse, a une nouvelle fois protesté contre la « décision inique des Versaillais » et affirmé leur détermination de « con-

Quelque trois cents salariés de illancourt étaient présents en tête Billancourt étaient présents en tête du défilé avec des délégations d'autres usines Renault, Flins, Cléon et Sandouville. Ils étaient suivis par des salariés des impôts en grève actuellement, du Trésor et des dounnes et d'autres services publics, comme les PTT et EDF, puis par les sections des différents syndicats de la région parisienne. La CGT avait, notamment, vonin élargir la mani-festation à divers entreprises dans Findus à Beauvais ou Air France. Un munéro spécial de l'Idiot inter-national, rédigé par des journalistes de la Vie ouvrière, énumère quelque cent vingt salariés « perséculés ; parce qu'ils sont syndiculistes ».

« Amnistie, réintégration pour les victimes de la répression!», aut scandé les manifestants. « Les députés ont voté, maintenant il faut appliquer » on « Mitterrand, ça suf-fit, liberté à la Régie ». Mais les critiques à l'égard du président de la République étaient assez modérées, comme la déclaration de M. Louis Vinnnet, soulignant que « le succès, éventuel » de la mission du médiatour « dépend de l'étendue du champ et du mandat fixés par le président de la République et le enwentent -.

Quelques heures avant la mani-festation, sur RTL, M. Viannet avait indiqué que l'hypothèse d'une réintégration des « dix » dans une autre usine que Billancourt « faisait par-tie de la négociation ». De leur côté, los dir it dans leur déclaration at départ de la manifestation, ont amoncé qu'ils - evoient décidé de suspendre l'occupation de leur poste de travail », afin de « marquer leur volonté d'aboutir par la négociation ». Ils se déclaraient « prêts à rencontrer » le médiateur désigné par le gouvernement.

Un premier contact avec les dix , le syndicat CGT, de Renault et un représentant de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT était prévu jendi 13 juillet au matin. M. Lavergne a déjà rencontré M. Lévy, mardi soir, qui maintient cependant son opposi-tion à une réintégration à Billancourt ou dans une filiale de la Régie.

# CORRESPONDANCE

# A propos d'un dessin de Planta

Après la publication d'un dessin de Plantu dans le Monde du 11 juillet, nous avons recu le commu

Les ouvriers du Livre CGT du journal le Monde protestent contre la parution, dans le numéro daté 11 juillet 1989, d'un dessin apparentant les adhérents de leur confédération à des voyous, notamment par la dication d'un « droit de saccager et d'incendier l'outil de tra-vail».

Ils estiment qu'il ne peut s'agir, en l'occurrence, d'une présentation en l'occurrence, d'une présentation bumoristique de l'actualité, mais d'une interprétation malhonnête et grossière d'événenements douloureux subis par des délégnés syndi-caux poursuivis pour avoir défendu leurs camarades de travail.

Ils rejettent cette façon - que ne remerait pas l'extrême droite - de dénigrer et d'abaisser des militants lesquelles des militants out été sanc-tionnés, comme France-Glaces droits : retrouver leur emploi et faire

61

vivre dignement leur famille.

[La crédibilité du caricaturiste et du journal qui publie ses destius suppose qu'ils n'éparguent sucus pouvoir : il en va du pouvoir syndical comme des autres.]

# Les Sicav du Groupe des Banques Populaires

# Des placements adaptés à vos objectifs :

SICAV ACTIONS, pour dynamiser vos placements en accédant à tous les marchés

SICAV OBLIGATIONS, pour valoriser votre capital à moyen ou long terme

SICAV COURT TERME. pour gérer vos liquidités en les gardant disponibles.

#### SITUATION À FIN JUIN 1989 AU 30.06.1989 SICAV ACTIONS RUCTIFRANCE 21,64 pr.m.ss) 3.677,36 + 9,67% PLANINTER 1.038.24 437,78 + 13,62% 29.32 (28.84.89) VALOREM 559,21 15,08 (12.05.80) 459,13 + 10,63% PRUCTIVALOR 550,94 15,74 (1968) + 11,63% AAA (12,78 pa.es.se) 697,73 + 8,38 % 28,95 0.84 (03.02.89) 174,69 + 8,24% *fructi-épargne* 126,19 + 5,56% 28,07 1.20 (03.04.88) SICAV OBLIGATIONS FRUCTIDOR 238,95 4,15 (10.05.00) 1.184,40 + 2,98% FRUCTI-CAPI\* 32.70 1.07 ms ns and 894,28 + 3,85% SICASOEN 711.41 13,50 (10.05.89) 319,04 + 2,83% *Pructi-première* 11.537,80 902,00 (1988) · 644,50 + 3,03% Pructi-ėcu 558,27 29,12,07.04.89 350,78 + 2,23% SICAV COURT TERME PRUCTIVAR 4.261,14 238,06 (11.05.89) 1.465,81 + 3,41 % 1.632,67 49,88 (18.01.89) 894,89 + 3,40% FRUCTI ASSOCIATIONS\* 29.32 11.98 man 8.545,48 + 3,68% FRUCTI COURT 116.565,32 3.627.86 pseep 11.730,90 + 3,98%



BANQUE POPULAIRE

UNE ENERGIE NOUVELLE EN FRANCE

# Le Monde

# PUBLICITÉ FINANCIÈRE

45-55-91-82, peste 4330

••• Le Monde • Vendradi 14 juillet 1989 31

# European Open.



les yeux tournés vers l'Espagne. Et, aujourd'hui, pour en suivre les progrès, les observateurs vont devoir regarder très haut. Voici Hispasat, premier satellite espagnol de

lans l'affaire

de Renault

11.11425

117

grès, les observateurs vont devoir regarder très haut. Voici Hispasat, premier satellite espagnol de télécommunications. Avec lui, l'Espagne effectue une percée remarquable dans l'espace.

Avec Hispasat, Matra Espace, maître d'œuvre, salue la victoire de toute une équipe et notamment

de ses partenaires espagnols: partenaires institutionnels, partenaires industriels, tous ceux qui vont apporter maintenant une contribution essentielle au succès du programme. Hispasat restera l'exemple d'une coopération réussie. Et cette victoire vient rappeler que chaque challenge dans

l'espace est avant tout un grand sport d'équipe.

MATRA ESPACE

Ensemble nous ferons l'espace.

# La COB aurait « épinglé » injustement plusieurs établissements financiers

« Les paroles s'envolent, les écrits Paluel-Marmont a rappelé, pour sa restent. » Les fonctionnaires de la Commission des opérations de Bourse méditeront pendant un an ce proverbe en relisant la page 101 du proverbe en relisant la page 101 du vingt et unième rapport annuel de la COB rendu public le 3 juillet dernière (le Monde du 4 juillet) et qui met en cause deux banques, Arjil et paluel-Marmont, dans la gestion par retour du courrier, s'est engagé à faire paraître une mise au point

Cet ouvrage peaufiné pendant des financière. Il dresse un panorama complet de l'année écoulée relatant également l'ensemble des infractions décelées sur différents marchés. Il ne souffre donc pas l'erreur. Surtout lorsque l'organisme qui le rédige, la COB cherche à renforcer

on rapport concertant la gestion les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la Commission épingle une SICAV, GM Matif, pour de nombreuses irré-Commission assure que cette SICAV était « gérée successivement pendant la période donnée par une banque (banque Arjil), puis par un établissement financier (Paluel-Marmont Finance) et ayant pour dépositaire une société de Bourse (Goy-Hauvette) ». La réaction des deux gérants supposés a été preste. Arjil a rappelé qu'à cette époque son rôle « consistait simplement à effec-tuer des opérations sur les marchés dans le cadre défini par le conseil d'administration, à passer les ordres correspondants à la charge Goy-Hauvette, qui, seule, avait la responsabilité de leur exécution et de leur suivi ». Plus brièvement,

Le voile a été levé, mercredi 12 juillet, sur l'identité des ache-teurs de la société Sicli, premier fabricant d'extincteurs français

avec 60 % du marché et spécialiste de la protection industrielle, dont la cotation était suspendue depuis

Il s'agit d'un holding français,

en cours de création, dont le capi-tal sera détenu à 66 % par LBO

France, Bankers Trust Company et Wasserstein Perella (à parts égales). Le solde, soit 34 %,

reviendra au groupe britannique

NU Swift, qui cède à ce holding les 88 % de Sicli qu'il avait

racheté en 1985 à la Lyonnaise des Eaux. Le cours de cession est fixé à 652,50 F par action Sicli, 12 %

au-dessus du dernier cours coté de 582 F, ce qui valorise l'entreprise à 2,5 milliards de francs.

part, n'avoir « pris en charge la ges-tion de cette SICAV qu'à compter du 15 mars 1988, date postérieure

Cet ouvrage peaufiné pendant des mois, rein et corrigé avant d'être remis au président de la République et présenté ensuite à la presse, devrait être la référence en mercane devant des précises l'i desse un penceure. ment ni remettre ca cause son ana-

Deux autres banques, la BNP et le CCF ne se sont pas non plus laissé mettre à l'index sans réagir. Ces éta-blissements out été critiqués pour l'insuffisance d'informations four-nies à la clientèle sur les SICAV et Or, dans le chapitre le plus incisif les fonds communs de piacement.

du rapport concernant la gestion des Sans remettre en cause ce qui a été constaté, à savoir l'absence dans ceren valeurs mobilières (OPCVM), la Commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décriques, documents obligatoires décriques de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La Commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décriques de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La Commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La Commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de même temps, elle se trompe d'établissement gestionnaire. La commission épingle une SICAV, ques, documents obligatoires décripables de membre de me besoins du public que ces fiches réglementaires.

L'ensemble de ces observations contribue une fois de plus à ternir l'image d'infaillibilité et de rigneur l'image d'infaillibilité et de rigneur que devrait se donner la COB en tant qu'organisme de surveillance des marchés financiers. Un antre incident va dans ce sens. Il s'agit d'une maladresse du président de la COB et de son entourage, le 3 juillet dernier, lors de la présentation du vingt et unième rapport annuel. M. Jean Farge avait alors nié qu'une enquête sur le marché des actions Darty fût en cours.

lions de francs seront payés comp-

tant, et 2 milliards de francs seront

empruntés, à raison de deux tiers

d'emprunts classiques et d'un tiers

d'emprunts «Mezzanine», c'est-àdire non gagés et avec un taux d'intérêt plus élevé, le tout assorti

de bons de souscription d'actions

du holding, instrument encore très peu utilisé en France. L'opération

est dirigée par la Banque Morgan, assistée de la Barclays Bank, du

CCF et de Kleinwort Benson. Par la suite, les cadres dirigeants de

Sicli pourraient entrer dans son

capital à hauteur de 10 % par le biais d'options. D'autre part,

NU Swift rachètera à Sicli sa der-

nière acquisition (octobre 1988), la société américaine HP Cleaning.

Enfin, Sicli rachètera au public les titres de sa siliale Générale Incen-

DOMENIQUE GALLOIS.

# L'avance continue

NEW-YORK, 12 jullet 1

Pour la septième séance consécu-tive, la hansse à été su rendez-vous, mercredi, à Wall Street. Malgré une certaine irrégularité due aux inévitables ventes bénéficiaires entraînées par une reprise aussi longne, le mouvement s'est poursuivi an fil des cotations. A la ciôture, l'indice des industrielles s'établisrimines des monstrales s'etacins-sait à 2532,63, avec un nouveau gain de 18,02 points. Le bilan de la journée a toutefois été moins bon que ce résultat. Sur 1993 valeurs traitées, 842 out monté, 614 out balssé et 537 n'out pas varié.

Selon les professionnels, la détente enregistrée sur le front des taux a continué d'inciter les investaux a continué d'inciter les inves-tisseurs à prendre des positions. Mais nombre d'entre oux ont néan-moins fait preuve d'une prudence accrue. D'importantes statistiques économiques doivent être publiées vendredi, concemant la production industrielle, les prix à la production, les capacités d'utilisation et ventes au détail. A l'évidence, le marché va être très attentif à surveiller si, oui ou non, l'économie américaine va etre tres zuentir a survetter it, oui ou non, l'économie américaine effectue comme prévu un atterni-sage en douceur. L'activité a dimi-mé, et 160,55 millions de titres out changé de mains, contre 171,59 mil-

| AVTERMS                                                     | Cours do<br>11 juliet                           | Count du<br>12 juillet                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcon A.T.T. Bosing Clame Mediction Bank De Post de Nations | 84.3/4<br>35.3/4<br>50.3/8<br>38.1/4            | 66 1/4<br>36 1/2<br>50 5/8<br>38 1/2            |
| Eastmen Kodek Ecoto Food General Electric                   | 47 1/2<br>44 1/2<br>48<br>54                    | 1113/4<br>471/4<br>45<br>481/2<br>543/8         |
| General Motors<br>Goodyner<br>LR.M.<br>LT.T.<br>Motal Cli   | 41 1/8<br>54 7/8<br>113 3/4<br>59 1/8<br>50 3/4 | 41 1/2<br>56 1/4<br>114 5/8<br>59 1/8<br>50 5/8 |
| Pfizer Schlemberger Testaco UAL Corp. et Allucis            | 53<br>41 1/2<br>53<br>165 5/8                   | 62 7/8<br>163 1/8                               |
| Usion Cartido U.S.X. Westingboute Xerox Corp.               | 26 1/2<br>34 3/4<br>63 5/8<br>65 5/8            | 27 1/8<br>34 3/4<br>64 1/4<br>65 7/8            |

# LONDRES, 12 juillet 1 Poursuite de la hausse

Malgré une réduction des gains en début de séance, les cours des valeurs out terminé en hausse, mercredi, an Stock Exchange. L'indice Footsie a clèturé en progrès de 5,8 points, à 2 256,7. Le marché s'est montré actif durant une séance écourage en raison de la grève des transports en commun. Quelque 728,5 millions de titres ont été échangés, coutre 639,7 millions la veille. Une forte activité spéculative dans le sillage de l'OPA record de la veille du groupe Hoylake Investments sur le conglomérat BAT a soutem la tendance. BAT a vu ments sur le congromerat hal a va copendant son cours fiéchir à la suite de prines de bénéfices suràs l'avance vertigineuse de la veille. La plupart des secteurs ent terminé en hausse, notamment les titres de la construction (Courtaulds), les pétrolères (Lasmo), les assurances (General Accident), les magasins (Great Universal Stores) et les séronantiques (British Aerospace). Dans le secteur agro-alimentaire Cadbury a bondi en raison de rumeurs évoquant le lancement prochain d'une OPA par le groupe suisse Suchard. Abbey National s'est nettement spyrécié dès son introduction en Bourse avant de reculer sous l'affet des prises de bénéfices. Les fonds d'Etat out ciòturé en lausse, tandis que les mines d'or sont restées inchangées.

# PARIS, 13 julie 1

# Bien disposé

A la veille du long Week-end du 14 juillet, le Bourse a continué sur sa lencée du début de semaine, enregistrant alnei une quatrième séance consé cutive de hausse. L'indicateur instan-tané qui avait ouvert sur une note stable (+0,02%) s'appréciaix de 0,30% en approcrast aves de son reveut record de 491 points attaint à le fin du mole de juin. Certains espèrent de plus en plus que le baromètre de le piace parielents franchira rapidement le seuil des 500 points dont il est éloigné déscrcapendant des nombrauses données internationales attendues d'ici à la fin de la semaine. A commencer vendred détall, le production industrielle et l'uti-lisation des capacités de production en juin. De ces différents indices, les analystes theront un bilen de santé de l'économie américaine confirment ou notament Wall Street, pourraient alors régir en conséquence. Un surra événement, la réunion du G 7 à Paris, semedi et dimenche, pourrait également influer sur l'évolution des cours la commandant prophétique. semaine prochaine. Tout dépendre alors de la teneur des déclarat

pas de réactions particulières rue Vivienne. Dans ces conditions, 107 valeurs progressient de 0,88 %, vande que 78 perdeient 0,89 % et que 18 valeurs françaises du marché à règlement mensuel demeuraient inchangées. Parmi les plus fortes houses figuralent Lebon, Casino, Prog. Thomson-CSF et Paugeot. En beiser, on notait Crouzet, Dernert, Fichet-Bauche et RP France. Enfin, à le veille intensire de la Révolution, la Lyonnaise des eaux a salué l'événes en affichent un plus haut, jaudi, à

# TOKYO, 13 juillet # Nouveau fléchissement

Malgré un début de séance pro-Malgré un début de séance prometteur, l'effritement a, de nouvesu, sévi jeudi à Tokyo. De fait,
après une modeste progression
matinale, la tendance s'est renversée au Kabuto-Cho, et, à la ciôture,
l'indice Nikkel s'établissait à
33 631,16, soit à 70,36 points
(-0,21%) en dessous de son
niveau précédent.

L'impulsion donnée par le raffermissement du yen a été contrariée
par les ventes faites en fin d'aprèsnidi par les arbitragistes pour le
dernier jour des transactions sur
options pour juillet. « Dans un marché comme celui-ci, mieux vaut

options pour juillet. « Dans un mar-ché comme celui-ci, mieux vaut regarder ce qui se passe », notait M. Keiji Ikeda, courtier chez Ismes Capei.

D'une façou générale, l'activité est restée faible, avec 550 millions de titres échangés, contre 600 mil-lions la veille. Quelques aciers, les alimentaires et les maisons de négoce out monté.

| VALEURS          | Coars du<br>12 juillet | Cours du<br>13 juillet |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Akai             | 745                    | 760                    |
| Bidgestene       | 1 610                  | 1 810                  |
| Carces           | 1 800                  | 1 800                  |
| Figi Bent        | 3 450                  | 3 510                  |
| Honde Motors     | 2 000                  | 1 950                  |
| Metauritar Bucht | 2 400                  | 2 390                  |
| Menabidd Heary   | 1 270                  | 1 250                  |
| Sony Corp        | 7 840                  | 7 800                  |
| Toyota Motors    | 2 580                  | 2 570                  |

# Les banques libanaises de Paris s'unissent pour éviter un troisième dépôt de bilan

Le financement de l'opération de 595 F, ce qui représenterait est effectué en «LBO» : 425 mil-

Un groupe d'investisseurs rachète Sicli

Les banques libanaises de la place de Paris (au nombre d'une bonne douzaine) ont décidé de se porter au (LAB). Cet établissement, dont le total de bilan atteint le milliard de francs, est en effot mal en point.
Après le dépôt de bilan frauduleux
de l'United Banking Corporation
(UBC) et la faillite de la Banque de participations et de placements (BPP) du financier libanais Roger Tamraz, les financiers libanais souhaitent éviter de ternir définitivement leur image en France.

A l'initiative du gouverneur de la Banque du Liban, qui a tenu une réunion à Paris, les établissements libanais ont été fermement invités à jeter les bases d'une solidarité active

# M. Yves Mansion entre aux AGF

M. Michel Albert, président des Assurances générales de France, a amoncé, lors du comité de direction érale du 12 juillet, que M. Yves Mansion, actuel directeur adjoint de cabinet de M. Pierre Bérégovoy, entrerait en septembre dans le groupe comme directeur général adjoint chargé de mission auprès de la direction générale (nos dernières éditions datées 13 juillet).

[Né en janvier 1951 à Fribourg en Allemagne, M. Mansion est diplomé de Polytechnique (1970), de l'Ecole natio-nale de la statistique et de l'administration économique (1973) et de l'Ecole nationale d'administration (1977). Ins-pecteur des Finances (1978), il a été chargé de mission à la direction du bud-get (1981-84) avant de devenir conseiljet technique de M. Bérégovoy de 1984 a 1986. Adjoint au chef de service de l'inspection générale des finances de 1986 à 1988, il est revenu au cabinet de M. Bérégovoy en juillet 1988 en qualité de directeur adjoint, aux côtés du directeur de l'époque, Alain Boublil.]

annoncé, jeudi 13 juillet, qu'elle avait finalement trouvé un accord avec le milliardaire américain Riklis pour le rachat des parfums Fabergé et des cosmétiques Elizabeth Arden pour 1,5 milliard de dollars (environ 10 milliards de francs) — (Corresp.).

secours de la Lebanese Arab Bank ments libanais et ceux de la Lebanese Arab Bank pour étudier les conditions d'une reprise partielle ou totale des actifs de la LAB. La Banque de France et son bras séculier, la Commission bancaire, suivent bien entendu les débats de très près. Tout d'abord parce qu'un change-ment d'actionnaire nécessite l'approbation des autorités de tutelle, et ensuite parce que l'intervention d'une banque française ne serait dédaignée par personne.

Bien que M. Autoine Sacre, directeur général de la Lebanese Arab Bank, minimise les difficultés de son établissement, le passif semble important. Selon nos informations, il atteindrait quelques dizaines de mil-lions de francs pour les dépôts en tique de crédit quelque peu aventu-

La Lebanese Arab Bank France est filiale à 26.5 % de la Lebanese Arab Bank de Beyrouth, une des dix premières banques libanaises. Son second actionnaire est la famille Torbey (25 %). YVES MAMOU.

 Unilever rachète Fabergé et Elizabeth Arden. — A Rotterdam is multinationale Unilever (produits alimentaires, détargents, produits de toilette et d'hygiène corporelle) a annoncé, jeudi 13 juillet, qu'elle avait 10 milliards de francs) - (Corresp.).

# **FAITS ET RÉSULTATS**

 Cha-Geigy investit 800 millious de france en Indie. – Le groupe pharmaceutique suisse Ciba-Geigy a décidé d'investir 150 milliards de lires (800 millions de francs) dans la reconversion et l'agrandissement de ses établisse-ments de Toure-Annanziata, près de Naples. La nouvelle installation est appelée à devenir l'un des pôles appelée à devenir l'un des pôles européens du groupe pour les spé-ciulités pharmacentiques en cachets et comprimés et pour le développe-ment biochimique de nouveaux pro-duits. Ciba-Geigy, qui employait trois cent quatre-vingt-dix per-sonnes à Torre-Annanziata pour la production de l'ambiotique Rimac-tan et du Desferal, seul produit existant pour soigner la thalassé-mie, sorte de leucémie sévissant dans les pays méditerranéeus, compte consacrer 100 milliards de compte consacrer 100 milliards de lires (470 millions de france) à la production de substances pharma-coutiques et 50 milliards (235 millions de francs) pour le Desferal et le développement biochimique. Ce recentrage des activités se situe dans le dreit-fil du plan de restructuration des activités européennes du groupe suisse décidé su prin-temps dernier, qui consiste à cus-sembler, en Italie, la fabrication des produits durs et, en France, celle des produits liquides. La reconversion du site napolitain a, en outre, pour but d'accroître la compétitivité pour lutter conte la concur-rence des autibiotiques fabriqués à l'Est et en Extrême-Orient.

• Sceta réalise 14.7 milliards de traces de chiffre d'affaires. -Le groupe Sceta, qui gère les parti-cipations et les filiales de la SNCF ment, 10,15 %.

dans le transport routier (Calheraon, Bourgey-Montreuil), le trans-port spécialisé, le tourisme (Fran-tour) et l'immobilier, a réalisé, en 1988, un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de francs (+ 16 % par rapport à 1987). Les résultats nets, part du groupe, augmentent de 166,7 millions de francs à 194,9 millions de francs (+ 16,9 %). En 1989, le groupe Sceta a sequis 40 % du capital du premier transporteur italien Zust Ambrosetti et conclu une alliance avec les voyagistes français Sotair

● La finisadais Kony Oy Isace une OPA singulifée sur Verlinde. → Le finisadais Kony Oy, qui détient déjá 68,2 % du capital de Verlinde, a repu l'accord de la Société des Bourses françaises pour lancer une OPA simplifiée sur le reste des actions de cette firme cotée à la Bourse de Lille et spécialisée dans la construction de matériel de levage. La société Leroy-Somez, possédant plus de 22 % des titres, s'est engagée à les céder au prix unitaire de 344 F. Kony Oy aci tora donc à ce prix sur le marché toutes les actions qui seront apportées et ce jusqu'au 11 août pro-

• Euris détieut 10,15% de la SPEP, le holding de Schneider. -La société Euris, firme à vocation d'investissement, que dirige M. Jean-Charles Naouri, a renfo \$4. Darticination dans la SPEP, holding de Schneider, dont elle détient désermais, directement et indirecte

# **PARIS:**

| Second marché (selection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc. | Densier<br>court                                                               | VALEURS                                                                                                                                                           | Cours<br>préc.  | Dernier<br>opure                                                                |  |
| Accept & Associés Anyuni B.A.C. S. Dartnedry & Assoc ELCOS. Boiros Boiros Technologies Boiros (Syon) Cibina de Lyun Callesten Callesten Callesten Callesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 411<br>258<br>340<br>602<br>525<br>415<br>960<br>2166<br>855<br>780            | Le gd Free de mois Lees Inventionment Lecamic Mecolony, Mirillan Microservica Microservica Moisra Noisra Official Loyabea On. Gest.Fig                            | 21 50<br>196 10 | 382<br>275<br>145<br>280<br>184 50<br>21 30<br>188<br>1182<br>184<br>430<br>582 |  |
| CA.L-de-Fr. (C.C.L) CATA CD.ME C. Egip. Beet C. Egip. Beet C.E.G.D. C.E.G.E. C.E.P. C.E.P. Commission Churt of Origon CRUIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 581<br>1706<br>390<br>802<br>270 50<br>417 80<br>599<br>587                    | Pieuck P.F.A. S.A. Presburg (C In & Frd) Présence Assusance Publicat, Filipsochi Rasel Adrey & Associat S. Gobain Embellupa S. Hosonii Medgeon S. Hosonii Medgeon |                 | 506<br>506<br>711<br>660<br>328<br>1928<br>225                                  |  |
| Codeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 341<br>1010<br>480<br>1460<br>1200<br>545<br>209<br>112 50 d                   | S.C.G.P.M. Sogin Segin lev, U.yard SE.P. S.E.P.R. SerPo S.M.T.Graph Sociolog Sepin Thermoder Hold, G.yard                                                         | 380             | 551<br>550<br>550<br>543<br>558<br>558<br>225                                   |  |
| Byojes Investigaen. Finance General Ge | 925            | 18 06<br>243<br>445<br>945<br>225<br>220<br>246<br>250<br>148 50<br>300<br>942 | tri tellog trianc. de fr                                                                                                                                          | SUR N           |                                                                                 |  |
| La Consumedo Bactro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              | 289                                                                            | 30 10                                                                                                                                                             |                 |                                                                                 |  |

# Marché des options négociables le 12 juillet 1989

| Nombre de contrat                |              |                      |                 |                  |                 |  |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
|                                  | PRIX         | OPTIONS              | D'ACHAT         | OPTIONS DE VENTE |                 |  |
| VALEURS                          | GETCICE      | Sept.<br>dernier     | Déc.<br>dernier | Sept.<br>demier  | Déc.<br>dernier |  |
| Accer                            | 768<br>440   | 13<br>14.50          | _<br>25         | 40,50<br>11      | - 16            |  |
| EM-Aquitaine<br>Exercised SA-PLC | 520<br>110   | 14,59<br>24<br>13.50 | 17,19           | 16<br>2,78       | 5               |  |
| Lafarge-Coppée<br>Michelia       | 1 550<br>180 | 13,50<br>150<br>13   | 190<br>28       | 13               | - 10            |  |
| Midi<br>Paribes                  | 1 460<br>486 | 55<br>35             | 53              | -                | -               |  |
| Pengert                          | 1 859<br>600 | 40,60<br>66          | 99<br>84        | _<br>4,51        | 134             |  |

# MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 12 juillet 1989 Nombre de contrats: 48 127.

| COURS                |                  |            |              |                  |  |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--|
|                      | Sept. 89         | Dé         | c. 89        | Mars 90          |  |
| Dernier<br>Précédent | 108,48<br>108,50 |            | 8,24<br>8,24 | 107,98<br>107,84 |  |
|                      | Options          | sur notion | neł          |                  |  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | D'ACHAT    | OPTIONS      | DE VENTE         |  |
|                      | Sept. 89         | Déc. 89    | Sept. 89     | Déc. 89          |  |

1,32

# **INDICES**

0,89

# **CHANGES** Dollar: 6.3680 F 4

108 .....

Le dollar s'est déprécié, jeudi 13 juillet, sur le marché des changes de Tokyo, où il a clôturé la sésnce à 139,05 yens, contre 140,50 yens marcredi. Reaucoup d'intervenants sont restés à l'écart en attendant l'ouverture du sommet des Sept vendredi à Paris et la publication, ce jour-là, de nombreux indicateurs économiques américains. Le dollar était en baisse en Burope, où il s'échangeait à 6,3680 F, contre 6,3780 F au fixing de mercredi. FRANCFORT 12 juillet 13 juillet

Dollar (ce DM) ... 1,2755 1,2715 TOKYO 12 juillet 13 juillet Dollar (ea years) .. 144,50 135,85 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (13 juillet).... 91/295/85. New-York (12 juillet).... 91/25

(SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . . 1754,46 1749,47 (OMF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 . 500,25 500,11 **NEW-YORK** (Indice Dow Jones) Industrielles .... 251461 253263 LONDRES (Indice « Financial Times ») 

(SBF, base 100: 31-12-81)

Indice général CAC . 482

0.44

**BOURSES** 

PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88)

Valeurs françaises . 115,6 115,6 Valeurs étrangères . 113,6 113,9

11 juillet 12 juillet

ar taregra - 14

مراجي --

- --

\*\*\*\*

-

....

t (44)

有 ' 和

Cota diri

A CALLES

ja ra s

~1±±1

E ST

زوياد

463 × 3

---

TOKYO 12 juillet 13 juillet Nikker Dow Jones ... 33 781,52 33 631,16 Indice général ... 2516,50 2513,97

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| _                                                                               | COURS DU JOUR                                                                        |                                                                                     | Ė             | THE WORS                                               |         |                                                       | DEUX MOIS |                                                          |  | SDX MOSS<br>Rep. + ou dép                                  |         |                                                     |      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| + bes                                                                           | +                                                                                    | bout                                                                                | Rep. + ou dép |                                                        |         | Rep. + on dip                                         |           |                                                          |  |                                                            |         |                                                     |      |                                                      |
| \$ EU<br>\$ cm<br>Yen (100)<br>DM<br>Flacin<br>FB (100)<br>FS<br>L (1 000)<br>£ | 5,3495<br>4,5652<br>3,3994<br>3,6978<br>3,61971<br>16,1971<br>16,1971<br>4,6778<br>4 | 3575<br>33492<br>1,5721<br>1,3943<br>1,0116<br>1,2181<br>1,9462<br>1,9659<br>1,3627 | 1 1 + ++++11  | 15<br>165<br>134<br>53<br>44<br>36<br>62<br>128<br>635 | +-+ +++ | 5<br>139<br>165<br>76<br>55<br>158<br>79<br>82<br>386 | +-++++    | 5<br>295<br>278<br>113<br>91<br>116<br>135<br>236<br>830 |  | 36<br>248<br>323<br>136<br>112<br>365<br>161<br>184<br>753 | +-++++- | 95<br>739<br>796<br>339<br>271<br>461<br>677<br>333 | ++++ | 160<br>644<br>879<br>393<br>321<br>907<br>462<br>581 |

# TAUX DES EUROMONNAIRE

|      |                                                                                       | CHOMPI | IKAIES                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-U | 9 1/4 8 15<br>7 6 11<br>7 6 15<br>8 3/4 8 3<br>6 3/4 6 3<br>11 11 13 13<br>9 1/8 8 15 | /16    | \$ 7/2 8 9/16 8 11/6<br>6 7/8 6 3/4 6 7/6<br>7 1/16 7 1/16 7 3/4<br>8 9/16 8 1/2 8 7/6<br>6 7/8 6 11/16 6 13/1<br>12 1/1 3/4 12 1/1 |

815/16 9 1/16 9 Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fat de matinée par une grande banque de la place.



# Marchés financiers

| BOURSE DU 13 JUILLET  Cours relevés à 14 h 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company VALEURS Comes Premier automa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dorder % +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | èglemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | suel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EURS Coars Prieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>+ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1110 BAP IP 1780 3778<br>1213 LLF IP 1216 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3778 + 0.48<br>1120 + 0.90 Compan-<br>1204 - 0.99 satiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS Cours Premier Demier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Comps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>a</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALEURS Casts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fremier Cernier % cours cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i 105 1De Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | my Mines 97 80 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 10 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1915   Rhone-Poid, IT   1825   2000   1348   1360   1348   1360   1348   1360   1348   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360   1360 | 1970 + 0.25 1070 1362 1376 1376 1376 1380 33083 + 0.49 215 3308 3 + 0.49 215 330 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 6 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C.   Lyun, (Cl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 128 1670<br>+ 048 1370<br>- 117 3780<br>- 280 1390<br>- 290 1390<br>- 290 1390<br>- 011 4770<br>- 077 1770<br>- 077 1770<br>- 079 4490<br>- 129 230<br>- 010 450<br>- 030 4490<br>- 105 345<br>- 030 4490<br>- 031 130<br>+ 117 210<br>- 078 406<br>- 037 130<br>+ 117 133<br>+ 125 1490<br>- 037 130<br>+ 125 1490<br>- 037 130<br>- 038 139<br>- | Lagrand   1324     Lagrand   1244     Lagrand   1274     Larry Scent   1404     Locathall Im.   125     Locathall Im.   125    | 4051 4065 1780 1780 0 98 50 98 224 80 225 0 448 358 356 80 4342 4330 225 10, 204 50 0 259 90 255 181 181 1346 1344 0 205 60 205 400 401 219 50 217 90 0 147 148 20 1020 105 105 188 50 188 380 380 188 380 380 570 400 397 70 4160 4195 503 400 397 70 4160 4195 503 400 421 1781 1780 485 445 1062 1080 386 356 0 229 228 90 420 428 50 1400 422 1731 1780 485 770 765 1145 1150 665 840 770 705 1145 1150 665 840 770 705 3189 3140 578 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + 0 3f 1380 Sch + 5 21 2510 Sch + 5 21 2510 Sch - 0 22 820 Sch - 0 23 820 Sch - 0 50 875 Sch - 0 50 255 Sch - 0 15 150 Sch - 0 | Louis * 1296 toman 2586 twoper 571 10fi * 491 10fi * 496 1-Cult (4)* 288 piquet (4)* 288 piquet (4)* 3061 1062 1063 1064 1063 1063 1064 1063 1064 1063 1064 1064 1066 1066 1066 1066 1066 1066                                                                                                                                                                                                       | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187    | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ++-+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194  C.C.F.st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197 l 12010 lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mptant (objection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 0 86 1 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seint Goboin 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 654   659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 138   250   Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marin 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243 243 - 082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 17 Zambia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALEURS % de coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS Comprés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Densier VALEURS C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ours Dumier<br>réc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Densier prife. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachet<br>Frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEUR\$ Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inion Rachet<br>e incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rachat<br>net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Characterists   Cours   Cour | C.J. Manthine Carent Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52 10 530 146 167 10 422 484 90 2150 1460 220 681 220 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419 20 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vitas  Whatmer S.A.  Brast. de Marce  Et. Burg.  A.E.G.  Alcan Brace Boo Peo Espanol Banque Cicomane Bo. Rifel, Internet Br. Lambert Caracian-Pacific Claysier corporation CR Commancheric Durt. and Kraft De Burs. sport.] Doe Chemical Gio. Belgique Goodyser Grace and Co Goodyser Grace Grace Grace Grace Goodyser Grace G | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A.A.A. Action Actions filmen Actions filmen Actions filmen Actions filmen Actions filmer ACTION ACTI | 1013 13   988 42   227 33 79   227 33 75 77 37 651 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Famos-Investina. Francis-Chigations Francis-Chigations Francis-Chigations Francis-Plann Francis-Plann Francis-Plann Francis-Plann Francis-Chigations Francis-Chigations Francis-Chigations Francis-Chigations Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-Expansion Laften-France | 106 18 105 40 140 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Patrinoise Retraite Provitor P | 577 77 8 8 8 7 2 4 4 1 7 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171 50<br>167 179<br>276 179<br>276 179<br>172 197<br>172 197<br>172 197<br>172 197<br>173 177<br>174 174<br>174 177<br>174 177<br>174 177<br>174 177<br>174 177<br>174 177<br>174 174<br>174 177<br>174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agache (Std. Fin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GELL Gesenter Invester Investe | Sinda   Sind | 313<br>388<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ricch Cy Ltd Rainco Saipat Sama Group Saul Cy of Can Tomeso Thom SM Tomy indust, inc Viella Montagne Wagana-Lits When Rand Whiteman Corporation Buiton Caripinos Cotaripinos Chambourty BL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 371   369 10 719   700 719   700 700 700 308   307 80 314   482 482   12 10 33 80 33 80 589   580 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 43 80 448 581 80 43 80 448 581 80 43 80 448 5850   2204 1312 6 50 6 45 220  6 45 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   364 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 2361   366 23 | Disses - Dis | 877 30 837 52<br>1148 30 1086 22<br>253 78 1086 22<br>212 28<br>1148 30 1086 22<br>212 28<br>113 5 63 1118 85<br>2027 35 2007 28<br>333 52 302 06<br>51169 54 51169 54<br>32628 12 32628 12<br>207 33 2027 06<br>2124532 2124532<br>282 04 250 18 4<br>275 27 27 275<br>282 14 2404 54<br>2451 35 4204 54<br>2451 30 840 68<br>528 17 528 17<br>1678 73 1628 38<br>628 30 51 57<br>63771 67 53771 67 | Lion Triger 21 Livest Boyana Insunii. 2 Livest Boyana Insunii. 3 Livest Parteliuliin 7 Michael CC 101 Michael CC 101 Michael CC 101 Michael Co 101 Michael C | 20 89 2109 59 513 94 710 83 187 21 15 38 167 21 15 58 167 24 25 51 18 77 24 55 57 24 55 57 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 24 55 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 25 77 | Sogner Sogner Sogner Sophin Investment Sold Investment Sold Investment Technocie Techn | 1436 17 197 546 50 5 5216 51 178 11526 56 119 6424 44 613 517 28 51 19743 22 19743 19743 22 19743 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 114 61 114 1 | 88 71<br>73 91<br>73 91<br>73 97 75<br>16 8 99<br>91 13 12 9<br>16 8 93<br>16 8 93<br>16 8 93<br>16 93<br>17 95<br>18 98<br>18 93<br>19 93<br>10 |
| Cote des c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marché libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coganitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 50 87 70 o<br>180<br>330 335<br>124 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Episyan Long-Taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 10 185 59 1408 78 1372 05 12527 17 12433 82 187 24 191 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Normali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2047 11928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680 25 96<br>1639 51 163<br>41188 95 4116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 10<br>37 87<br>18 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MARCHE OFFICIEL   proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/7 Activet Vent 6 388 6 150 6 6 7 020 329 349 16 222 15 850 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ### ET DEVISES   200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6c. 13/7 0 77350 77350 77500 77500 77500 447 99 388 11 456 443 98 554 00 2790 0 1480 0 380 0 2820 77 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gay Degrame Hantin-Ricelle-Zan Hantin-Ricelle-Zan Hantin-Ricelle-Zan Hantin-Ricelle-Zan Partielp, Partier Partielp, Partier Partielp, Partier Partielp, Partier Romato N.V. Sana-Mates Sarv. Espip. Vels. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Vels. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Sarv. Espip. Sarv. | 545<br>210<br>297<br>240<br>362<br>240 10<br>183 30<br>183 30<br>55 30<br>610<br>625<br>144<br>121 90 6470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eperges-Catin Eperges-Catin Eperges-Lain Eperges-Lain Eperges-Value Eperges-Value Eperges Eper | 1097 33 1097 95<br>1394 1314 70<br>457 95 1314 70<br>445 51<br>1165 53 1777 89<br>1111 79 1079 41<br>1217 71 1777 67<br>642 04 8159 47 9<br>10936 27<br>273 20 284 60 9<br>108 9809 06 8609 60 9<br>265 25 284 72                                                                                                                                                                                    | Oblici: Régions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1196 SZ<br>18 35 5512 98<br>13 35 605 61<br>13 10 18028 04<br>17 48 122 48<br>16 25 532 98<br>12 98 32 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUBL<br>FINAN<br>Renseign<br>45-55-91-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ICITÉ<br>CIÈR<br>sments :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

e Péki

# Le Monde

# ÉTRANGER

- 3 Le sommet des Sept et les rencontres entre chefs d'Etat pour les cérémonies du Bicentenaire.
- 6 Appel de Neison Mandels pour un dialogue.
- 8 Haiti : les dossiers chauds du général Avril. Chili : la campagne pour l'élection présidentielle.

# POLITIQUE

- 10-11 Radioscopie du Parlement : la maison Fabius ; des chiffres et des hommes ; portrait de M. Loridant (PS). L'annulation de l'élection
- sous Bois. Le congrès du FN sura

lieu début 1990.

municipale de Clichy-

#### SOCIÉTÉ

- 12 Défense : un entretien avec M. Jean-Pierre Chevènement. 13 Environnement : la litto
- ral français doit être mieux protégé. Tour de France : Kelly

dans la sérénité.

- 25 La Célestine au Festival d'Avignon. Patrick Rétrospective 26 Shakespeare contre Pur-
- cell ? The Fairy Queen au Festival d'Aix. 26 Communication : un entre-tien avec Man Catherine

# **ÉCONOMIE**

- 29 Le ∢ sommet de Bercy > sera consacré à la dette et aux monnaies.
- 30 Trois cent mille emplois salariés créés en 1988. 32-33 Marchés financiers.

# SERVICES

Abonnements ..... 2 Annonces classées . . . . . 28 Carnet ......14 Loterie nationale ..... 14 Météorologie : en grève. Mots croisés ........... 14

Radio-Télévision ..... 28

Spectacles ........... 27

# TÉLÉMATIQUE

- écoles ......... RES 3615 tapez LEMONDE
- Les offres d'emplois du Monda . . . . EMPLOI 3815 tapaz LM

# La réunion des «Sept» et le Bicentenaire

# Contre-offensive de la majorité après les attaques sur les «fastes»

Le président de la République, le premier ministre et les respon sables socialistes sont montés au créneau, mercredi 12 juillet, pour répondre aux critiques de l'opposition et du chanteur Renaud sur les «fastes» du Bicentenaire et du sommet des sept pays les plus industrialisés.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine ABC, dont le texte a été diffusé, mercredi, par l'Elysée, M. François Mitterrand s'est élevé contre le caractère « impérial » que revêtirait, selon ses détracteurs, la célébration de l'incontraine de la Pérahetien du Bicentenaire de la Révolution Dans une interview publiée dans l'Express du 14 juillet, le chef de l'Etat a, de la même façon, récusé les critiques sur le « giguntisme » de ces manifestations.

#### Le coût de la fête selon Matignon

muniqué suivent :

« Des éléments inexacts, pour ne pas dire fantaisistes, ayant étá publiés sur le coût de la célébration du Bicentenaire, il convient de faire les mises au

 1) Chaque année de très nombreuses festivités et manifestations sont organisées dans toute la France. Beaucoup d'entre elles, en 1989, se sont inscrites dans le cadre du Bicentessins mais cale n'entrelles pretenaire, mais cela n'entraîne pratiquement aucune dépense supplémentaire par rapport à ce qui se fait habituellement.

2) La France devant de toute façon organiser le sommet des Sept en 1989, son coût serait demeuré constant quelle qu'en soit la date, et le jurnelage avec le Bicentanaire a plutôt eu pour conséquence de contracter les

3) Les seules dépenses publiques faites par l'Etat ou la Ville de Paris et spécifiquement liées aux célébrations sont : 325 mil-ions inscrits au budget de la Misdépensés pour célébrer le cente-naire de la tour Effel; entre 16 et 18 millions dépensés pour financer les mesures de sécurité, notamment les heures supplé-mentaires des forces de l'ordre, qui apportent le concours de leur

4) Şans même évoquer l'apport inestimable que ces célébrations constituent pour l'image de la France à l'étranger, sons prendre en considération les dépenses exposées par les pays étrangers eux-mêmes pour célé-brer le Bicentenaire de la Révolution française, sans s'arrêter aux rentrées de devises exceptionnelles évaluées entre 635 et 800 millions de francs, l'ensemble des collectivités publiques n'aurait pu exposer de moindres décenses sans corter attainte au renom de notre pays et à la que lité des festivités.

Enfin, on ne saurait sans abu inscrire dans les dépenses du Bicentenaire celles relatives à l'Arche de la Défense, même si cetts dernière, qui constitue à l'évidence un des plus beaux monuments construits en région parisienne depuis fort longtemps, laisse aux générations futures une trace similaire à celle de la tour Eiffel, érigée pour le premier

● Opéra Bastille : « Ce n'est pas impérial. » - Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC, M. Mitterrand évoque l'inauguration de l'Opéra Bastille le jeudi 13 juillet et affirme : « Ce n'est pes impériel. » Le chef de l'Etat estime que les critiques qui lui sont adressées sur la coïncidence entre le sommet des Sept et la célébration du Bicentenaire de la Révolution sont « peut-être d'inspiration politique ». « Quand vous recevez des amis, dit-il, vous mettez votre maison en état, vous mettez des fleurs dans les vases, vous organisez un diner qui sere un peu plus important que ce que vous faites d'ordinaire en familie. Et on ne dira pas que vous recevez vos amis de façon impériale. Bon, c'est ca que nous

M. Olivier Stirn, ministre délégué au tourisme, a parallèlement estimé à « I milliard de francs » le surcroît de devises lié aux cérémonies du Bicentenaire prévues cet été pour la seule région parisienne. « Ce chiffre doit être rapporté aux 30 millions de francs qui ont été consacrés aux actions de promotion à l'étranger., a précisé M. Stirn, dans un entretien ccordé simultanément à huit quotidiens régionaux. Le ministre délé-gué au tourisme a affirmé que « l'année 1989 sera sans doute une année exceptionnelle pour le tou-risme, peut-être la meilleure que nous ayons jamais connue ».

M. Pierre Mauroy s'est, pour sa part, insurgé, dans le dernier numéro de Vendredi, l'hebdomadaire du PS, contre ceux qui «feignent de voir » dans la réunion du sommet des Sept « je ne sais quelle conspiration contre la misère du monde ». Le premier secrétaire du Parti socialiste a rappelé que «l'esprit de Cancun – du nom du lieu où M. Mitterrand a prononcé, en octobre 1981, un important dis-cours sur les relations Nord-Sud — irrigue toutes les décisions, les moratoires, les rééchelonnements et. plus récemment, les remises de dette». « Il serait singulier, a ajouté M. Mauroy, de s'en prendre à cette politique au moment où elle est comprise par nos partenaires et d'entraver cet effort au moment où une nouvelle étape doit être fran-

M. Jean-Pierre Cot, nouveau pré-sident du groupe socialiste au Parlement européen, a indiqué, sur France-Inter, que « le sommet des pays les plus industrialisés est un sommet Nord-Sud de par son ordre du jour, car c'est la première fois que ces pays vont se retrouver sur les thèmes de la dette du tier-monde, de l'environnement et des droits de l'homme». «La critique de gauche du sommet des riches et du sommet des pauvres » a finale-ment fait, selon l'ancien ministre chargé de la coopération, « le jeu de ceux qui essaient de jeter le discrédit sur la politique tiers-mondiste

de la France ». M. Laurent Fabius a affirmé sur RTL que, « pour faire un dialogue Nord-Sud, il faut que le Nord soit là». «Ce sommet est une occasion de réunir les pays les plus pauvres et les plus riches du monde à l'occasion des lêtes du Bicentenaire et une occasion pour eux de parler entre eux », a précisé le président de l'Assemblée nationale.

# Le soutien

Le gouvernement a, cependant, reçn le soutien de M. Raymond Barre, qui a tenu à indiquer qu'il ne

Le service de presse de M. Valérv Giscard d'Estaing a annoncé que, « pour la première fois depuis 1981 », l'ancien président de la République sera présent au défilé militaire du 14 juillet « en hommage aux conquêtes de la liberté et en souvenir des événements qui ont déchiré la France ». En revanche, le président de l'UDF n'assistera pas,

# de M. Barre

« s'associait pas aux critiques excessives contre le Bicentenaire. la commémoration de la Révolution française devant être « à la hauteu du plus important événement de notre histoire ».

vendredi soir, an défilé organisé par Jean-Paul Goude.

# Dans un entretien accordé à «l'Express»

# M. Mitterrand répond aux critiques et affirme qu'il veut « faire du partage notre loi »

Dans un long entretien accordé à l'Express, daté du 14 juillet, et que l'hebdomadaire publie en cinq langues (anglais, allemand, italien, espagnol et français), M. François Mitterrand répond aux critiques sur le «gigantisme» des manifestations entenaire de la Révolution et sur les embarras qu'elles provo-quent. Il se félicite de la coîncidence entre le sommet des pays industrialisés et la célébration du Bicentenaire. « Cette coincidence avait le mérite majeur de rassembler chez nous, autour de notre Révolution, de notre Déclaration des droits de l'homme, autour de la France, une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, qui tous avaient à cœur d'être là ces jours-là, et le mérite mineur de ne pas répéter les embouteillages et autres inconvénients du même ordre à deux reprises et à quinze jours d'intervalle. (...) Je n'ai pas voulu que pour célébrer 1789 il n'y eut avec nous que les six autres représentants des pays les plus riches, et j'ai convié en même temps les pays les plus pauvres – le Bangladesh, le Mali, les Philippines, le Niger, etc., - qui seront

> Quant au gigantisme, de quoi parlez-vous? La revue du !4 juillet a toujours eu lieu (...). La représentation inaugurale de l'Opéra Bastille ne durera qu'une heure! Reste la manifestation populaire imagi-née par Goude. Ce sera une étonnante fête populaire, si le temps s'y prête. Il n'y aura ni discours, ni cérémonie d'apparat, ni encens, ni enfants de chœur mais des militers de figurants mêlés à la foule des spectateurs. Où est le gigantisme? On avait vu plus grand, croyez-moi, le 14 juillet 1790, pour la fête de la

M. Mitterrand réfute l'idée selon laquelle les Parisiens scront exclus de la fête par les contraintes de sécurité qu'impose la venue de chefs d'Etat et de gouvernement. « Le 14, on se pressera comme jamais de l'Etoile à la Concorde », souligne-t-il. Quant à la sécurité, il remarque que certains des invités de la France y sont « très attentifs ». « On n'a jamais mis de plexiglas antiballes pour moi devant la tribune de la Concorde lors du défilé militaire. Il n'y en aura pas les années pro-chaines. Mais, cette fois-ci, on en installe (...). On critique la fermeture du Louvre pour trois jours. Mais toutes les télés du monde seront présentes à la Pyramide. Ce sera une publicité formidable pour le musée et pour la France (...). Quel gouvernement n'aurait pas célébré le Bicentenaire? » Interrogé sur le fait qu'il a « un peu aménagé - cette rencontre entre le calendrier (sommet des pays industrialisés) et l'histoire (Bicentenaire), M. Mitterrand répond :

ABCDEFGH

serai plus candidat à rien. Je suis un homme libre. Je n'ai besoin de plaire à personne. J'ai seulement l'amour de la France, de son histoire, de son message. J'essaie de faire au mieux, en restant fidèle à mes convictions. >

Dans cet entretien consacré pour l'essentiel à la liberté, M. Mitterrand note qu'elle ne s'arrête pas aux droits politiques, mais qu'elle contient aussi les droits socianx, éconation française a acquis un fonds commun qui a considérablement élargi la base de la liberté, de l'égalité de la fraternité, où droite et gauche, en dépit de leurs différences, se rejoignent. En gros,

#### «Trop d'arbitraire trop d'injustice »

Le chef de l'Etat exprime à nouveau sa méfiance envers le libéra-lisme économique : « Il recouvre trop d'arbitraire, d'injustices. Il sert le pouvoir le plus fort, il ruine l'effort du plus faible. Il usurpe le nom qu'il se donne. » Il note aussi que la France dispose d'« un sys-

plupart des pays du monde ».

« Mais à tout moment, sjoute-t-il, la disparité des conditions a tendance à s'accroître. Il y a de plus en plus de fortunes importantes, parfois insolentes. Le fossé s'élargit entre le plus riche et le plus pauvre. Il faut corriger cela. Par des moyens sociaux, par des moyens fiscaux. Le RMI est un début, comme l'a été à l'autre bout de l'échelle sociale l'impôt sur la fortune. L'objectif majeur : faire du partage notre

tème social plus évolué que dans la

M. Mitterrand insiste également sur la solidarité et, à ce propos, sur l'« absence de civilisation urbaine ». Les villes ne sont pas faites – et c'est dommage – pour la relation, la communication entre les gens. On ne se connaît pas, on se rencontre si peu... Il n'est pas de pire solitude que celle qui prévaut dans la foule. L'absence de convivialité disloque notre société. » Le chef de l'Etat suggère de nombreuses solutions (urbanisme, choix esthétiques, organisation des transports, politique du logement, etc.) et ajoute : « Atten-tion aux petit murs de Berlin invisibles qui se dressent un peu partout dans notre corps social ! >

# Au Trocadéro

# Cérémonie pour les droits de l'homme

La liberté de l'homme, comme le bonheur, est simple. Elle a donné son ton à la mise en spectacle, émou-mots. Leurs voix rompaient ce que vante, sans grandiloquence, de la Déclaration sur le parvis des libertés et des droits de l'homme, jeudi 13 juillet, à midi, au Trocadéro.

A la tribune, abritée du soleil, des chefs d'Etat du monde entier, ins-tallés selon un protocole-symbole, égalitaire entre Nord et Sud, écontèrent avec recueillement la lecture des articles qui, en 1789, devinrent le phare de la démocratie.

A la droite de M. Mitterrand, M. Félix Houphouët-Boigny, prési-dent de la Côte-d'Ivoire, et, à sa gauche, M. George Bush. L'arrivée de ce dernier, comme celle de Mª Thatcher, suscita quelques huces parmi les rares spectateurs contenus derrière les grilles de sécurité. M= Cory Aquino, elle, fut

La cérémonie commença à 12 h 15. Face au Champ-de-Mars, l'Orchestre de Paris joua une œuvre de François-Joseph Gossec, l'ami de Rameau et de Mirabeau, qu'il avait composée pour les festivités de la Révolution. Puis, sur le parvis orné d'un plan incliné bleu clair, commença, discrète et ferme, la lecture de la Déclaration. Une jeune femme et un homme, tour à tour, récitaient les articles. Soudain surgirent sur le parvis des enfants multicolores des cinq continents portant fleurs occi-dentales et fruits tropicaux. Au

mots. Leurs voix rompaient ce que la Déclaration pouvait avoir de trop grave ou monotone. Les comédiens, les récitants, évoquèrent « ces hommes qui n'ont d'autre mattre que leur raison, et qui disposent de la Déclaration pour étouffer le pre-mier germe de la tyrannie, si jamais elle osait réapparaître ». Jusqu'ici, la France a vécu « en

égolste sa Révolution. Désormais, la liberté est universelle ». Jane Bir-kin, en pantalon noir et chevenx an vent, dit d'une voix rèveuse : « Je me figure la loi au centre d'un globe et tous les citoyens du monde en sont à égale distance. Ce sont les droits communs du citoyen. » Les enfants, après avoir couru vers l'orchestre, lancèrent au ciel un ballon garni de rubans comme des points card Puis, la jeune troupe revint, légère et lente, au pied de la tribune, où elle déposa des rameaux et des offrandes. L'orchestre joua son dernier accord, alors qu'une centaine de colombes s'envolaient.

A 12 h 35, les chefs d'Etat s'en allèrent en silence vers leurs divers déjeuners officiels.

Le munéro du « Monde » daté 13 juillet 1989 a été tiré à 506 106 exemplaires

# –Sur le vif <del>– –</del>

# Libres et égales

Yous avez vu un peu, les filles, sur les trente-neuf chefs d'Etat et de gouvernement qui vont se taper la cloche ce soir au Musée d'Orsay, il y en a trois, c'est des chefesses, et un, le Japonais, le coureur de geishas, c'est un chef en papier, un chef que c'est plus vrai, un chef détrôné à grands coups de pied au dernière par les femmes de son pays, des

Bien fait pour lui. Aux Etats-Unis, les nanas auraient eu sa peau, elles aussi, Nous, ici, ça nous titillerait plutôt, les histor de cul de nos políticiens. On est pleines d'indulgence pour ces débordements de puissante puissance. On y voit une preuve de vitalité, de virilité. On ne sent pas que c'est une intolérable atteinte à la dignité de l'épouse-potiche et de la maîtresse-objet. Imaginez un peu l'inverse. Imaginez Butto, Thatcher ou Aquino, continuellement en rut, se tapant des gigolos sur tous les coins de table. On trouverait ça grotesque et totalement irresponsable.

Vous me direz : de toute facon, la question ne se pose pas. Pour arriver au Top 50 du pouvoir, une femme doit s'accrocher avec les ongles, avec les

dents. Elle a pas de temps à perdre en galipettes. Deux siècles après la Déclaration des droits de l'homme, ses droits, elle est encore obligée de les mendier, de les arracher péniblement un à un, à peine accordés que déjà retirés per ces salauds de mecs. Moi, le coup porté à l'avortement par la Cour suprême américaine, ca me fait bouillir à en perdre le couvercle de fulminante fureur.

Et, pour en revenir à Maggie, Benazir et Cory, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de contempler, rassurées, satisfaites, les superwomen exposées dans la vitrine de l'actualité, on en oublie de dresser l'inventaire de l'arrière-boutique. Le Point l'a fait, il n'y a pas longtemps. C'est atterrant. On n'est nulle part, ni au Parlement, ni dans les centres de décision, ni aux étages nobles des grandes entreprises. Et, quand on est quelque part, je pense à l'enseignement, ca dévalue, ca paupérise immédiatement la profession. Le Tiers Etat, aujourd'hui, c'est nous, et, croyez-moi, la nuit du 4-Août, elle est pas pour demain.

**CLAUDE SARRAUTE.** 

sance, comme les éventuels initiés,

de l'énorme plus-value qu'ils

avaient la possibilité d'obtenir en se

procurant des titres Triangle à la Bourse de New-York pour les céder

aussitôt dans le cadre de l'OPA de

Enfin, les magistrats observent

que les ordres d'achat ont été donnés depuis Paris. Cette circonstance leur

passés en Bourse et non leur exécu-

tion qui réalisent l'exploitation de

60 millions de francs

d'astreinte pour la 5

Le Conseil d'Etat, sur saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a

sanctionné le 13 juillet la 5 et M 6

pour n'avoir pas respecté leurs obli-

gations de diffusion d'œnvres euro-

l'information privilégiée ». M.P.

# L'affaire Pechiney

# La chambre d'accusation confirme la compétence du juge d'instruction

Pechiney ».

La chambre d'accusation de la mesure où ils n'ont pas eu connaiscour d'appel de Paris a confirmé, mercredi 12 juillet, l'ordonnance rendue le 4 avril dernier par M= Edith Boizette, juge d'instruc-tion au tribunal de grande instance de Paris, qui rejetait les arguments présentés par MM. Max Thèret et Robert Reiplinger tendant à faire constater que le magistrat n'était pas compétent pour instruire sur des opérations boursières opérées en permet de rappeler qu' « en matière de délit d'initiés, ce sont les ordres dehors du territoire français. Les deux hommes d'affaires avient été 1989 après la dénonciation au parquet d'un rapport de la COB faisant état de présomptions graves d'infractions commises lors du rachat de la société américaine

Triangle Industrie par Pechiney. Selon Mª Jean-François Prat et Alain Toucas, conseils des inculpés, l'ordonnance du 28 septembre 1967 qui prévoit le délit d'initiés, n'a pour objet que de protéger le seul marché boursier français. Elle est donc inapplicable à des opérations effectuées à l'étranger où l'unique compétence est celle des autorités judiciaires locales. En outre, les avocats soutenaient que d'ordre public français ne pouvait avoir été troublé par une opération réalisée à l'étranger avant d'insister sur le fait qu'ancun acte caractérisant l'infraction n'avait été commis sur le territoire français.

Dans son arrêt, la chambre d'accusation présidée par M. Pierre Culié considère que les rédacteurs de l'ordonnance, « loin de borner leurs objectifs au marché français, mettalent l'accent sur la nécessité metraient i accent sur la nécessité de développer le caractère interna-tional de la place financière de Paris ». Aussi, les juges relèvent à propos du délit d'initiés : « Le cloisonnement de la répression de ce délit dans divers Etats entraînerait, compte tenu de l'extrême mobilité des capitaux, l'impunité de fait des opérations boursières effectuées par des nationaux a l'étranger au mépris de l'égalité de l'information entre investisseurs qui est la raison déterminante de l'existence du délit

Concernant le trouble à l'ordre public français, la chambre d'accusation constate que des opérateurs français - ont pu être lésés dans la

Centra formation profession avocat.

Préparation intensive

28 août au 22 septembre

80 % à 90 % DE RECUS

chaque année

CEPES

57, rue Charles-Leffite, 92200 Houlty

TAL: 47-45-09-19 on 47-22-94-94.

péennes et d'expression française pendant leur dernier exercice. Sanction lourde pour la 5, puisque la chaîne de M. Robert Hersant se voit astreinte à payer 60 millions de **CUBA** Les quatre militaires

condamnés pour trafic de drogue ont été exécutés Les quatre anciens hauts respon-

sables militaires cubains condan à mort pour trafic de drogue ont été fusillés, jeudi 13 juillet, a-t-on annoncé officiellement à La Havane.

Le général Ochoa, ancien héros de la révolution cubaine, le capitaine Jorge Martinez, des Forces armées révolutionnaires cubaines, le colonel Antonio de la Guardia et le con-mandant Amado Padron, du minis-tère de l'intérieur, avaient été révo-més mis incéqués pais jugés coupables vendredi dernier de trafic de drogue, de menées hostiles envers des nations étrangères, et condamnés à mort. - (AFP, Reuter.)



Sales A برا چار سر رید

19 7季

Living Artis · : • .. **6...⊈‱#**. (

7 - 20 12 18 L - 11 L

I STATE OF THE PARTY OF THE PAR

#1 # State 1

ETTE THE TALL IS

E-2-5-2 9 -5-5-6-4

11 MA TON - 2 4 4 1 34

Employee a company 200 1 7 20 F 1

gen et 1 i 🔸

B 10 10 10 10 1

13 54 4 1 1 4 4 4 4

272 der 5. 29 de

BOND IN SHALL BE

ROTE 1 CARRELL

Mr. 2 - 25, 14, 2 - 2 - 3

柳葉 紅紅 山田 宝田

Allegania a saver

All and the country of the same

Circum.

BETTE GLEEN SHOWN

A CITE - MARKET

[3] 202- 1 64' 1.

PROPERTY AND A CO.

20 B (84 P ) 1 2 444

Strange of the strange of

231 84 , + , ,

Circuit.

The state of the state of

TR 60/8 4 1144 13

20 31 3 t-20 8

ALBERTA ...

gim . H . 1

E 31 F C. 8 . 3 . 2 . 4 . 5

The state of the s

10 Mar 1220 1 Lord

DEG 178 2 6'2"

Spiritual State of Control of Con

Territa

in this ma

All and the second

Trj. . . . .

A MINE TO A SHIP

الفجزار

CACALL 😸 : 10

10

4-4-14-14 ME - 44 760

44.00

- 本川春 - 4 in Sept 4 ---(\$1-2**-maj ģģ** 

And the same of th